QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE Nº 13913 - 4,50 F

SAMEDI 21 OCTOBRE 1989

FONDATEUR: HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR: ANDRÉ FONTAINE

# Erreur judiciaire

NFIN libres! Il a suffi d'une demi-heure à la cour d'appel de Londres pour reconnaître l'innocence de MM. Gerard Conlon, Patrick Armstrong, Paul Hill et de Mª Carole Richardson, emprisonnés depuis près de quinze ans pour deux attentats à la bombe commis par d'autres en octobre et novembre 1974. Le tribunal a entendu, jeudi 19 octobre, comment des enquêteurs avaient felsifié des documents, rédigé de faux aveux et dissimulé des témoi-gnages favorables à ces trois jeunes gens originaires d'Irlande du Nord, et à cette jeune Anglaise.

Les bombes avaient été posées dans deux pubs fréquentés par des soldats à Guid-ford et à Woolwich, deux petites villes du sud et de l'est de Londres. Bilan : sept morts et quatre-vingt-neuf blessés. La campagne d'attentats lancée par l'Armée républicaine irlan-daise en Angleterre même battait son plein, et l'opinion exi-geait des coupables. La police du Surrey, le comté où se trouve Guildford, allait s'employer à les lui fournir...

E plus ahurissant, dans cette affaire, est que les documents innocentant les quetre jeunes gens n'avaient pas quitté les dossiers de la police, mais que personne n'avait jugé bon de les présenter au procès, en 1975, ni fors du premier appel, en 1977. On y voyant pourtant comment les enquêteurs avaient rédigé, après coup, en y ajoutant des élé-ments à charge, les prétendus « comptes-rendus » des interrogatoires.

● 给/→\$₩/.a ···

Action & Mary

. بجويت بُغُهُ بِيُكِنْدٍ بُدُ ع

Min San Marian .

\*\* (\*\* T

CONTRACTOR OF

A 24 44

Car Miller Conn. **PARTIES** THE TOLE

genta de la compansión de la compansió Mark Springers, 12 company of the com-

A SECTION OF THE

**発展 (発展機能 が続い まごう**)

 $g^{\mu}_{\mu\nu} = g^{\mu}_{\mu\nu} + g^{\mu}_{\mu\nu}$  . These terms of (0,1)

**特性多** 1 --- -

The second of the second

Application of the second

lls s'étaient également bien cour les témoignages qui confir-maient les alibis des accusés. Aucune preuve matérielle. aucune empreinte digitale reposait sur des aveux arrachés dans des conditions suspectes à

ES juges avaient aveu-glément fait confiance aux policiers, même lorsque les véritables auteurs des attentats, appartenant à l'IRA. avaient reconnu, un peu plus tard, leur responsabilité après avoir été arrêtés pour d'autres actions terroristes. Cinq policiers du Surrey, dont deux à la retraite, sont sur la sellette et devraient être prochainement inculpés. Les « quatre de Guildford » vont également se voir accorder des indemnités financières considérables pour toutes ces années passées en

Le président de la cour d'appel a eu recours à une litote bien anglaise forsqu'il a parlé d'une « malheureuse affaire ». Le ministre de l'intérieur, Mi. Douglas Hurd, qui est à l'origine de la récuverture du dossier, a été plus franc en admettant devant les Communes qu'il s'agissait d'une « grave erreur judiciaire ». Le coup est rude pour ces deux institutions britanniques si respectées que sont la justice et la police. Mais elles ne sont pas seules en cause. En rendant hommage aux personnalités qui se sont inlassablement battues depuis des années en faveur des ∢ qua-tre de Guildford », le « Daily Telegraph » constatait que leur campagne s'était heurtée — « y compris, soyons honnêtes, dans ises] propres colonnes», — à un profond scapticisme.



Après le succès de leur manifestation

# en Grande-Bretagne Les agents des finances accroissent leur pression sur M. Bérégovoy

Après le succès, jeudi 19 octobre, de la troisième manifestation nationale des agents des finances (100 000 participants selon les organisateurs, 40 000 selon la police), M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, devait recevoir les syndicats, vendredi en début d'après-midi, pour leur proposer une prime mensuelle.

Les syndicats des finances ont probablement vu un peu large en affirmant, jeudi, an soir de leur troisième manifestation nationale, que la moitié des agents du ministère des finances venaient de défiler dans Paris. Cependant ce rassemblement apparaît comme un indiscutable succès pour ses organisateurs et un nouveau coup de semonce pour le

M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, qui devait recevoir les syndicats vendredi en début d'après-midi, ne veut pas néanmoins entendre parler d'une revalorisation indiciaire, qui présenterait le risque d'être étendue à l'ensemble de la fonction publique, mais il s'apprête à proposer une - prime mensuelle -. Mise à part la CGT, les syndicats n'v sont plus totalement hostiles, mais ils exigent que la mesure soit \* substantielle ».

Quai de Bercy, on se dit dispose à aller « jusqu'au bout de ce qui est possible », et l'on fait valoir qu'un accord ne pourra être obtenu que si les interlocu-teurs acceptent de faire preuve de compréhension. Poussés par une base fortement mobilisée, les syndicats pourront difficilement accepter un compromis.

> Lire l'article de Jean-Michel Normand page 29 - section C

Statut des élus, regroupement des scrutins...

# M. Rocard ouvre le chantier des collectivités locales

M. Michel Rocard, s'exprimant à Nantes, le jeudi 19 octobre, devant le congrès des présidents de conseils généraux, a proposé une série de réformes du mode de fonctionnement des collectivités locales, qui, si elles sont loin des souhaits du PS, pourraient progressivement modifier le paysage de l'administration locale.

M. Michel Rocard considère que le temps n'est plus aux vastes réformes ni aux grands débats. Il préfère avancer à petits pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne souhaite pas, si nécessaire, bousculer profondèment les mécanismes régissant la société française, mais il ne cherche à le faire que progressive-ment, ce qui peut le mettre, à l'occasion, en contradiction avec les desiderata du Parti socialiste. Ainsi du délicat dossier des collectivités locales.

La méthode qu'a définie, jeudi 19 octobre, le premier ministre s'apparente à celle qu'il a rete-nue pour l'Île-de-France. La solidarité financière entre collectivités riches et collectivités pauvres sera imposée, quoi qu'en pensent les uns et les autres. Un

projet de statut des élus va être

mis au point. La coopération intercommunale sera fermement relancée. De nouveaux droits vont être accordés aux minorités dans les assemblées locales, pour contrarier le goût du pouvoir sans partage de leurs patrons. Les scrutins locaux seront regroupes. Les conseils généraux ne seront plus renouvelés par moitié, mais en une seule fois. Alors, la distorsion entre la couleur politique de ces assemblées et le vote des électeurs créée par le scrutin majoritaire dans des cantons très inégalement peuplés sautera à ce point aux yeux qu'une réforme

plus vaste s'imposera. Lire page 9 l'article de Thierry Bréhier

Impôt sur la fortune Les députés créent une nouvelle tranche pour les revenus supérieurs à 40 millions de francs page 10

Passeports français pour extrémistes chiîtes Un contractuel du Quai d'Orsav entendu per la DST

page 40 - section C Le cinquantenaire du CNRS

Un demi-siècle de sciences à la française

page 13 - section B La marine et Dassault La marine refuse

la modernisation des Crusader proposée par Dassault en attendant l'avion Rafale. Elle préfère des F-18 d'occasion page 8

#### SANS VISA

La nouvelle carrière de l'Hôtel Continental à Saïgon ● Escales ● Gastronomie Jeux

pages 17 à 21 - section B «Sur le vif» et le sommaire complet se trouvent page 40 - section C

# Entracte en Allemagne de l'Est

Le nouveau secrétaire général, M. Krenz, recherche le dialogue mais la population l'attend aux actes

Soucieux de désamorcer-la déception suscitée par sa nomination à la succession de M. Erich Honecker, le nouveau secrétaire général du PC est-allemand, M. Egon Krenz, s'est efforcé, jeudi 19 octobre, de donner des gages d'ouverture. Il a rendu visite aux ouvriers d'une usine à Berlin-Est et promis, par ailleurs, à Mgr Leich, président de la conférence épiscopale protestante, de « généreuses améliorations » en matière de voyages à l'étranger. L'un des principaux idéologues du

régime, M. Otto Reinhold, a affirmé, pour sa part, que la réunion du bureau politique de mercredi avait été un « tournant décisif ». Cette première journée a été marquée par une manifestation de plusieurs centaines de personnes dans le nordest du pays, à Greifwald. Membre de Neues Forum, le pasteur Michael Turek, de Leipzig, a souligné que la population attendait des actes concrets, et prédit que les manifestations se poursuivraient. (Lire nos informations pages 6 et 7).

# POINT DE VUE L'après-Yalta

Pour une Europe de la liberté de l'Atlantique à l'Oural

lences. Il nous faudra donc gérer

cette double mutation militaire

et politique. Nous aurons, je

l'espère, la stabilité militaire

grâce au rééquilibrage des forces

et au désarmement, mais nous

n'aurons pas tout de suite, je le

crains, sa traduction sous forme

fauche

de stabilité politique.

deux observations.

par Jacques Chirac

Cette fin de siècle nous offre, à nous Français, à nous Européens, une chance historique de sortir enfin de l'après-guerre. De préparer l'« après-Yalta ». En un mot, de jeter les bases d'une grande Europe, libre, pacifique et prospère qui devrait être celle du vingt et unième siècle. L'Europe de Yalta craque de

toutes parts. Les aspirations trop longtemps réprimées des nations d'Europe centrale, et aussi des peuples qui composent l'Union soviétique, s'expriment désormais ouvertement, devançant souvent les réformes lancées, ici ou là, par les gouvernements. Les changements radicaux que nous espérions depuis près d'un demi-siècle se succèdent à l'Est à un rythme sans cesse accéléré : une URSS en plein bouillonnement; une Pologne qui effectue la première expérience de transition d'un Etat communiste vers la démocratie; une Hongrie qui lui emboîte le pas; une RDA, enfin, dont la population, lasse d'atten-dre les réformes, s'engouffre dans toutes les brêches de liberté.

En vérité, nous sommes entrés dans une extraordinaire phase de mutation, qui fera sentir ses effets bien au-delà de la seule Europe de l'Est. C'est l'Europe tout entière qui est concernée, y compris bien sûr le destin de notre pays, y compris aussi l'ave-nir de la construction communautaire lancée il y a trente ans.

Le paradoxe dont nous devons tous être conscients, est que si la menace militaire directe contre laquelle nous avions à nous pré-

munir jusqu'ici a objectivement Première observation: il ne sert à rien, comme je l'entends dire ici ou là, de se lamenter sur diminué en Europe, elle n'a pas pour autant disparu: l'URSS la fin de l'ordre ancien ou de prôreste jusqu'à ce jour une formidable puissance militaire surner la passivité. Depuis quarante-cinq ans, l'Europe échange « sa » paix armée, et elle entre de surcroît dans une période de fortes turbu-

contre la permanence d'une cou-pure contre nature, aussi bien pour les Allemands que pour les peuples de l'Europe centrale, épris eux aussi de liberté. A l'évidence, cette situation ne pouvait durer éternellement. Et ce d'autant plus que la reconstruc-tion, puis le succès économique et l'unification de l'Europe de C'est à ce grand débat que je voudrais contribuer ici par quelques propositions précédées de l'Ouest agissent comidable pôle d'attreste du continent. l'Ouest agissent comme un formidable pôle d'attraction sur le

Le port du foulard à l'école pose le problème de l'intégration



par Robert Solé

L'islam est la douxième religion de France, et on commence à s'en rendre compte. Il y a eu d'abord l'affaire Rushdie, qui mettait en cause la liberté d'expression. Puis la controverse sur la construction de mosquées, qui concernait la liberté de culte. Ét voilà, à la surprise générale, qu'éclate un grand débat sur une question vestimentaire touchant à la liberté privée.

Curieux débat dont l'intitulé même prête à controverse. On ne sait trop comment nommer l'objet du scandale : voile ? foulard? tchador? hidieb? Aucun Lire le suite page 2 de ces mots n'est satisfaisant,

mier, impropre mais commode, réveille de vieux fantasmes. Le deuxième, au contraire, tend à enlever toute signification religieuse au débat. Si le troisième évoque naturellement l'Iran et ses fanatiques, le quatrième - bien qu'assez correct, semblet-il - a une sonorité un peu trop arabe... On se rabat alors sur «foulard islamique» ou «fou-lard coranique», termes inventés pour la circonstance et qui désignent ce fichu convrant les cheveux, les oreilles et le cou, pour ne laisser voir que l'ovale du

aucun n'est innocent. Le pre-

La controverse linguistique en masque une autre, encore plus importante, qui tient à la signifi-cation de ce vêtement. S'agit-il, pour celles qui le portent, de respecter les préceptes de l'islam ? Ou, simplement, d'exprimer une appartenance culturelle? Le font-elles de leur propre initia-tive ? Ou à la demande de leurs parents? Par bravade ou par soumission? Sans doute tont

cela à la fois... Paradoxalement, l'islam, qui effraye tant une partie des Français, s'exprime aujourd'hui à travers la plus fragile et la plus séduisante des populations immi-grées : ces adolescentes maghrébines qui n'ont jamais fait peur à personne, n'ont jamais été asso-ciées à la délinquance et dont on vante souvent le sérieux et l'application en classe. Cela explique en partie la vivacité du

Lire la suite page 14 - section B

"Des révélations surprenantes" KENNETH R. TIMMERMAN **La grande** Kenneth R. Timmerman La grande fauche Plus de 3 000 équipements, plus de 400 000 documents détournés vers l'Est.

Les hammes, les motivations, les réseaux et les techniques employés par les services secrets soviétiques pour s'empa-rer des technologies occidentales.

PLON

A L'ÉTRANGER: Algéria, 4,50 DA; Merce, 5 dir.; Turnisia, 600 m.; Allemagna, 2 DM; Autricha, 20 ach.; Balgiqua, 30 fr.; Canada, 1,56 S; Antilias/Rifumion, 7,20 F; Côta-d'Noire, 425 F CFA; Danemark, 11 kr.; Espagna, 160 par.; G.B., 60 p.; Grigoria, 150 dr.; Handa, 30 p.; Italia, 1 800 L.; Libya, 0,400 DL; Luxembourg, 30 f.; Norvèga, 12 kr.; Paye-Bos, 2,25 fl.; Portugal, 140 esc.; Sénégal, 335 F CFA; Subda, 12,50 cs.; Soissa, 1,60 fl.; USA (NY), 1,50 S; USA (others), 2 S.

# TRAIT LIBRE

# AU COURRIER DU Monde

#### L'ordonnance de Villers-Cotterêts

Le Monde du 5 octobre a publié sous la rubrique « Histoire » un article sous-titré « L'Académie a célébré la victoire du français sur le latin comme langue juridique ».

Le signataire de l'article pose la question de savoir « qui eut pensé à tirer de l'oubli l'ordonnance de Villers-Cotterêts à l'occasion de son 450° anniversaire sinon l'Académie française ». Sans porter atteinte au prestige de l'auguste institution, je crois pouvoir préciser que la Cour de Cassation avait précédé l'Académie pour tirer de l'oubli l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539.

Dans deux arrêts récents (4 mars 1986 et 11 janvier 1989), ce texte a été non seulement visé par la Cour, mais encore été rappelé, en ce qu'il pose la règle de la formulation des actes juridiques et judiciaires en langue française.

L'ordonnance de Villers-Cotterêts est donc un texte de notre droit positif, encore en vigueur, et appliqué par la plus haute juridiction judiciaire.

Le président de la séance de l'Académie du 28 septembre, ancien garde des sceaux, n'avait-il pas connaissance de cette continuité historico-judiciaire qui, mieux qu'une bataille, marque le souci de donner la première place à la langue

française dans les rapports de droit?

Je partage, bien évidemment, les inquiétudes de l'anteur de l'article sur le recul de notre langue à travers le monde et d'abord dans l'ensemble

sur le recul de notre langue à travers le monde et d'abord dans l'ensemble communautaire européen. J.-D. B. RICHARD magistrat

## Nommer l'Europe

J'ai le regret de constater que l'Europe unie n'a pas de nom. Pas de nom propre en tout cas. N'est-ce point assez qu'on ne sache pas de quoi ni de qui on parle en disant « Amérique » ou « Américains » ; n'est-ce point assez que la « Soviétie » reste inominata et que la désigne un sigle protéiforme, CCCP, URSS ou USSR? Au sujet de cette soi-disant « Union », il serait facile d'ironiser aujourd'hui...

Les choses seraient plus nettes si, sur la couverture d'un passeport et en lieu et place de « Communauté européenne », chacun pouvait lire – où que ce soit – un vocable désignant sans équivoque l'entité géopolitique qui est la nôtre.

Dans l'attente d'autres propositions et en toute simplicité, je mets en avant « Euroland » ou « Eurolande »... Qu'une meilleure inspiration l'emporte, et je serai le premier à applandir.

MARCEL ARTHAUD

# L'après-Yalta

Suite de la première page

En outre, le système de sécurité hérité de Yalta instaurait une paix imparfaite, paisqu'elle était lourde du risque d'un conflit limité au Vieux Continent et que le protecteur américain de l'Europe occidentale éprouvait des doutes croissants sur la pérennité de son engagement. Les bouleversements à l'Est, les aspirations de tous ces peuples qui ne veulent plus attendre indéfiniment la liberté, la prosperité et la démocratie, nous invitent à démocra cette situation

tent à dépasser cette situation.

Qu'on se place ici sur le terrain de la morale, c'est-à-dire de nos propres valeurs de liberté, ou sur celui de la « Realpolitik », ce serait une faute de rester les bras croisés devant la formidable mutation à laquelle nous assistons à l'Est. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aider à agrer cette transition.

Cette période de transition – et ce sera ma deuxième observation – sera (mague.

Les propositions avancées par les Soviétiques et aussi par certains Américains consistant à casser le système actuel pour construire une Europe dénucléarisée et largement désarmée, mais dont on imagine mal les contours politiques, me paraissent dangereuses et irréalistes.

Nous parlons, en effet, de la sécurité de nos peuples : celle-ci ne doit pas se jouer sur un coup de dés, sans que l'on ait au départ une idée précise du processus et de l'objectif vers lequel on veut aller. On ne peut pas, comme le disait joliment — mais à combien légèrement — Willy Brandt dans ces colonnes, « laisser à l'Histoire le soin d'avoir de l'imagination » (1) à notre place.

#### Une génération au moins...

Par ailleurs, les propositions de « maison commune » ou d'un « nouvel ordre de paix » européen reposent sur une analyse sommaire de ce qui se passe à l'Est. Certains nous disent déjà que le communisme est définitivement vaincu en tant qu'idéologie, que nous vivons la « fin de l'Histoire », et que l'avenir sera même « ennuyeux ». Mais qui peut garantir, aujourd'hui, que les changements à l'Est sont irréversibles?

Versioles ?

URTHAUD

Marseille

d'une nouvelle phase de notre his-

toire que nous vivons aujourd'hui. Prenons la meilleure des hypothèses: pour que la politique de réforme puisse se poursuivre sans heurts à l'Est, il faut que M. Gorbatchev réussisse à moderniser le parti, à commencer par sa base dans les différentes républiques, à maîtriser les turbulences sociales ethniques et politiques en URSS même, et qu'aucune explosion grave ne survienne en Europe de l'Est.

Si toutes ces conditions sont remplies, il faudra, de l'aveu même des dirigeants soviétiques, une génération au moins avant que les structures économiques de ces pays soient modernisées, que soient formés des « managers », que soit institué un vrai système de prix et de concurrence, que soit menée à bien la conversion des industries militaires

Une génération: tel est donc l'horizon de temps sur lequel nous devons travailler. Voilà qui nous promet bien des hauts et des bas, et qui nous interdit de jeter pardessus bord notre système de sécurité, mais qui nous laisse aussi une chance unique, entre la passivité des uns et les chimères des autres, d'imaginer et de conduire une transformation progressive de l'architecture européenne.

Penser l'Europe de l'après-Yalta n'est donc pas chose facile. Non seulement parce que nous ne nous y sommes guère préparés pendant près d'un demi-siècle, mais aussi parce que les problèmes sont d'une redoutable complexité. Pour ne citer que les principaux : quel statut fant-il concevoir pour les deux Allemagnes; quel système de sécuratif doit-on imaginer : maintien ou disparition des deux alliances; quel rôle pour la dissuasion nucléaire; quelle évolution pour les pays d'Europe centrale; et quant à nous, devons-nous repenser la construction européenne jusqu'ici limitée à l'Europe de l'Onest uniquement ?

Aucun d'entre nous, bien entendu, ne peut prétendre aujourd'hui apporter toutes les réponses à ces questions. J'ai, en tout cas, la conviction que la France a un rôle essentiel à jouer dans la définition de ces nouvelles règles du jeu.

Il ne saurait être question pour nous, Français, pas plus que pour quiconque en Europe, d'accepter un nouveau partage du monde « au sommet » où serait décidé le sort de nos pays. Le président Bush, sagement, l'a d'ailleurs compris. Est-ce céder à la fascination de notre histoire — ou à notre esprit cocardier — de croire qu'en nous dévouant à cette nouvelle croisade, plus que quiconque, nous pourrions en faciliter l'aboutissement?

#### Le silence de nos gouvernants

Dois-je dire à quel point je déplore le silence, la passivité, et l'absence d'imagination de nos gouvernants? Et l'affaiblissement du poids et de l'influence de la France qui en résulte tant dans le débat Est-Quest — où l'Allemagne est devenue l'interlocuteur privilégié des Deux Grands — qu'en Europe de l'Est, où là encore l'influence économique et politique allemande domine de très loin une France lar-

gement absente?

Comment, dans ces conditions ne pas regretter, sur un sujet qui engage l'avenir de notre pays tout entier, l'absence de grand dessein, l'absence de vision d'un gouvernement dont la seule initiative notable a été d'amputer gravement notre effort de défense, privant ainsi notre pays des atouts dont il a besoin pour influer dans les discussions futures. Est-ce bien le moment de donner l'exemple du

désarmement unilatéral?

Venons-en maintenant au fond :
quelle Europe nous fant-il imaginer
et bâtir pour le vingt et unième siècle? l'avancerai trois impératifs à
partir desquels l'action de la

France devrait se développer.

Premier impératif: la nécessité de conserver, aussi longtemps que ce sera nécessaire, les instruments qui ont permis jusqu'ici de préserver la paix. Je veux parler de la dissuasion nucléaire et des alliances, ce qui n'exclut ni la recherche de la réduction du niveau des armements ni la modification graduelle des alliances elles-mêmes. Le désarmement sera la résultante de l'amélioration des rapports politiques entre l'Est et l'Ouest et non pas son préalable. C'est la leçon indiscutable de ces deux dernières années, où les progrès du désarmement n'ont été rendus possibles que par la décision de Moscou de renoncer à sa politique d'intimidation.

La réduction progressive des armements au niveau le plus bas possible est un objectif majeur que nous devons nous assigner. Je me réjouis sur ce point de l'évolution récente de la position soviétique, qui après avoir insisté, ces dermières années, sur l'idée d'une dénucléarisation totale du continent européen, s'est ralliée, semblet-il, à la notion d'une dissuasion minimale, en se rapprochant ainsi de la doctrine de la France telle que nous l'a léguée le général de Gaulle. Dans les faits, toutefois, les arsenaux soviétiques et américains demeurent considérables, et nous sommes encore loin d'une situation où l'on pourrait envisager de discater du niveau des forces nucléaires

britannique et française.

Je suis persuade que les Européens auront à assumer, à l'avenir, des responsabilités beaucoup plus directes dans la mise en œuvre de leur politique de sécurité. Tout nous pousse dans cette direction que j'avais déjà indiquée dans mon discours de décembre 1987 à l'IHEDN: les progrès espérés en matière de désarmement: la volonté américaine de réduire — et ce n'est pas anormal — son engagement militaire en Europe, quarante-ciuq ans après la fin de la seconde guerre mondiale; les progrès réalisés, ou attendus, dans l'œuvre de rapprochement au sein

#### Un seuil minimal de forces

Le temps est-il venu, comme je l'ai proposé, de donner une autre chance à l'UEO dans la définition d'un système de sécurité collective occidentale? Faut-il envisager le renforcement de la coopération nucléaire entre Paris et Londres et, pourquoi pas, la mise en place d'un groupe européen de réflexion sur la dissuasion nucléaire? Quel rôle, dans cette défense collective, sera pris par les pays européens non nucléaires? Voilà des questions qui dérangent, mais qu'on ne pourra éviter de poser.

De même nous faut-il d'ores et

déià réfléchir au seuil minimal de forces classiques et nucléaires que nous devrious rechercher dans la phase qui suivra la conclusion, pro-bablement des l'an prochain, de l'accord de Vienne sur le désarmement conventionnel. Un tel seuil, pour ce qui concerne les forces classiques, devra éviter le risque d'une instabilité (attaque surprise ou guerre de mouvement) l'Europe avait connue avant 1939. Quant aux armements nucléaires tactiques, la recherche d'un seuil minimal, mais stable, impliquera à la fois une certaine modernisation des systèmes actuels, mais en contrepartie une réduction quantitative de ces armes. Plutôt que le débat stérile et politiquement sans issue que nous connaissons aujourd'hui sur la « modernisation - de certaines armes tactiques américaines, ne serait-il pas plus opportun de viser un plafond global mais aussi limité que possible d'armes nucléaires américaines et soviétiques basées en Europe, des deux côtés, chaque partie conser-vant la liberté de choix sur son

Le deuxième impératif est de faire en sorte que la construction européenne, d'une part, ne s'affaiblisse pas, d'autre part, ne reste pas limitée à la moitié occidentale de l'Europe.

l'Europe.

Le succès de la Communauté en fait aujourd'hui un pôle d'attraction d'une force immense auprès des opinions publiques et des pays de l'Europe centrale. Le succès à l'Ouest est l'un des moteurs du changement à l'Est; il donne une réalité au rêve de liberté de tous les peuples d'Europe centrale et à leur espérance de prospérité.

Mais l'écart économique croissant entre les deux parties de l'Europe est impressionnant et alarmant. L'Europe de l'Est se « tiersmondise », et nous ne pouvons pas accepter cette situation sans réagir. Nos démocraties ne peavent plus se contenter d'une vision étroite de la construction européenne. Il nous faut donc concilier l'œuvre déjà accomplie dans ce domaine avec l'irrépressible aspiration au rapprochement entre les deux parties de l'Europe.

Toute la question est de savoir si, ce faisant, nous ne risquons pas de retarder ou de mettre en péril les processus d'intégration en cours au sein des Douze et de rendre moins attrayants les objectifs que ceux-ci se sont fixés.

Ces risques existent; ne nous les cachons pas. Mais il faut dépasser ce constat et agir dans trois directions:

progresser dans la réalisation de l'union économique et monétaire, en espérant que les calendriers électoraux des uns on des autres ne freinerent pas le mouvement engagé;

renforcer les mesures de concertation politique entre les principaux Etats curopéens afin d'éviter la tentation du chacun pour soi dans les relations avec l'Est. Il ne peut y avoir autant

« d'Ostpolitik » que d'Etats européens. Une stratégie commune implique une réunion d'urgence d'un « sommet de la liberté » entre les chefs d'Etat européens pour la définition de cette stratégie et la mise en place d'un secrétariat politique pour sa mise en œuvre;

- rassembler, et utiliser judicieusement, de puissants moyens pour sortir l'économie des pays de l'Est de l'ornière. Les quelques centaines de millions de dollars débloqués jusqu'ici par les Etats-Unis et la CEE pour la Pologne paraissent ridiculement insuffisants par rapport aux besoins. Il nous faut très vite trouver les fonds nécessaires (3 milliards de dollars pour soulager le peuple polonais) et procéder à la suspension du paiement du service de la dette polonaise pour une période d'au moins deux ou trois

En dernier lieu, mais c'est déjà une autre étape, il conviendra de réfléchir aux modalités institution-nelles de coopération entre les pays de l'Est et la Communauté économique européenne. Le traité et la pratique communautaire offrent une variété de solutions adaptées à la diversité des cas, de l'association de l'article 238 au simple accord commercial.

Reste un dernier impératif : le domaine essentiel des libertés. Ici plus qu'ailleurs, une Europe ras-semblée de l'Atlantique à l'Oural ne doit pas être une Europe des libertés à deux vitesses. La démocratie ne se prend pas à petites doses. Elle forme un tout cohérent de libertés, de droits et de devoirs. Ici aussi il ne faut pas pous dissimuler la complexité et l'extrême sensibilité du sujet. S'il est clair que l'Europe rassemblée ne doit pas se transformer en un champ d'affrontement idéologique où chacun tenterait soit d'imposer son sys-tème politique soit de déstabiliser l'autre, il est tont aussi évident que la « maison commune » ne saurait comporter d'un côté des senêtres et des portes grandes ouvertes, et de l'autre des ouvertures cadenassées

#### La démocratie est un tout

Pendant longtemps, les démocraties occidentales n'ont eu en ce domaine que des ambitions limitées malgré les accords d'Helsinki, et elles n'exigeaient du système communiste que la suppression de ses abus les plus criants.

ses abus les plus criants.

Ce qui se passe en Pologne, en Hongrie et en RDA bouscule nos habitudes timorées et nous invite à soutenir ces peuples pour que leur transition vers la liberté soit irrésis-

Dans cette perspective, je me situerai résolument parmi ceux qui, dans nos démocraties, souhaitent le succès de la politique de réforme actuellement menée en URSS par M. Gorbatchev.

Les dirigeants soviétiques ont compris que l'URSS ne peut pas revenir à « l'ère de la stagnation » sauf à se résondre an déclin. Dans ces conditions, l'URSS se dit prête à « désidéologiser » (la formule est de M. Gorbatchev) ses rapports internationaux et à s'insérer pleinement dans la communauté des nations. Je m'en réjouis. De ce point de vue, la perestroïka est aussi dans notre intérêt, à nous Occidentaux, comme sont de notre intérêt l'ouverture de l'URSS vers le monde extérieur, la fermeture des goulags, le déplacement de la compétition du champ de l'accumulation des armes à celui du commerce, de la culture, des idées.

A nous, par conséquent, d'accompagner ce processus, par essence difficile, en mettant progressivement en œuvre, au niveau de l'Europe entière – Est et Ouest – un ensemble de mesures qui assureront à tous les citoyens les mêmes garanties pour les droits fondamentaux. Cela implique notamment la mise en place d'un ordre juridique conforme aux principes de liberté définis par le conseil de l'Europe: la libération de tous les prisonniers politiques; la fermeture des camps; la réforme du Code pénal; l'instauration de la complète liberté de circulation des personnes entre les deux parties de l'Europe par la suppression des visas de sortie sur une base de réciprocité; enfin la destruction symbolique du mur de Berlin.

aranga di kabupatan 🗽

----

· we have the first

S.C. par . The Parket

Des rêves que tout cela, pourratt-on dire. Oui, bien sûr. Mais souvenons-nous. Nous avons connu l'Europe de la terreur, et nous l'avons abattue. Nous avons vécu l'Europe de la peur, et nous l'avons obligée à reculer. Plus forte est ma confiance dans l'Europe de l'espé-

JACQUES CHIRAC

(1) Le Monde du 19 septembre 1989.

# COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DE PARIS

(ABIOP)

La biologie médicale est, à court terme, menacée.

La santé publique risque bien de ne plus bénéficier de l'aide irremplaçable des laboratoires d'analyse médicale dans le diagnostic clinique et le suivi thérapeutique.

En effet, le gouvernement a l'intention de modifier, de façon arbitraire et brutale, la nomenclature des actes, base de la tarification des analyses.

Une baisse immédiate de 20 % résulterait de cette décision unilatérale et illogique.

Aucun secteur d'activité ne pourrait résister à un tel choc.

Or la biologie française de proximité est reconnue pour sa qualité et sa disponibilité, vis-à-vis des médecins comme vis-à-vis des malades. Elle traduit en services quotidiens les progrès scientifiques et technologiques.

Alors, pourquoi une telle décision totalement injustifiée?

Pourquoi faire courir de tels risques à la santé de la population ?

Pourquoi mettre en péril la biologie médicale ?

Par ignorance ? Par idéologie ? Par inconscience ?

Les biologistes de Paris entendent défendre une biologie susceptible de continuer à assurer un dialogue permanent et ouvert avec les médecins et à offrir un service efficace et pratique aux malades.

C'est pourquoi, au nom de la santé publique, ils demandent au ministère de la santé de renoncer à son projet dont les conséquences seraient dramatiques pour tous.

Si tel n'était pas le cas, les biologistes de Paris rejetteraient toute responsabilité dans une éventuelle dégradation des soins.





# **ETRANGER**

## AFRIQUE DU SUD : visite à Soweto

# Walter Sisulu dans les tourbillons de la liberté

Cinq jours après leur sortie de prison, les sept dirigeants historiques de l'ANC n'ont pas une minute à eux. Pris dans le tourbillon des interviews et des retrouvailles avec leurs vieux amis, ils découvrent peu à peu l'existence d'une nouvelle génération de combattants noirs. Joudi 19 octobre, dans une église de Soweto, Walter Sisulu et deux de ses anciens co-détenus ont raconté leurs longues années de prison.

JOHANNESRI RG

de notre correspondant

Plusieurs fois par jour, les enfants des écoles, vêtus de leur uniforme, viennent saluer « les héros ». Ils chantent et densent devant la maison de Walter Sisulu, devenue le carrefour de la liberté à Soweto, la quarter carrerour de la laberta a Sowetto, le quar-tier général d'un nouvel espoir. Tous ces jeunes, qui arboraient, jeudi 19 octobre, une banderole de la Mandela High School, n'étaient pas nés quand ces hommes, dont ils ont tant entendu parier, furent empri-sonnés pour la vie. Andrew Miangeni s'adresse à eux : « Nous sommes fiers de vous. Vous êtes les futurs leaders du pays, vous devez vous armer, c'est-à-dire acquérir un bon niveau d'éducation. Nous n'avons pas été relâchés par le gouvernement, mais DBT VOUS. 3

Ahmed Kathrada poursuit : «La lutte n'est pas encore gagnés. Elle commencera à l'être quand l'ennemi s'assoira à la table des négociations. > Le plus jeune — soixante ans — des hult prisonniers libérés, d'origine indienne, et toujours communiste, demande à ces deux cents écoliers de penser à tous ceux qui sont encore derrière les barreaux. Chaque intervention se termine per un cri : « Amandia ! » (le pouvoir !). Les enfants répondent : « Awethu ! » (au peuple !). La rue retrouve son calme. Les dirigeents noirs pénètrent dans la maison des Sisulu.

Les visites sont ininterrompues. Le va-etvient est continuel, surveillé de près par le service d'ordre du comité de réception. Des infirmières sortent en essuyant quelques larmes. D'innombrables gerbes de fleurs s'accumulent sur l'armoire où trône une photographie de Nelson Mandela, l'ami de tou-jours. Walter Sisuku, cinq jours après sa sortie de prison, n'a pas encore eu le tamps de visiter toutes les pièces de sa demeure retrouvée. Il lui est « impossible » de décrire les retrouvailles. Il est vraiment « impres-sionné par le travail accompli par se femme Albertina » au cours de cette longue séparation forcée.

Depuis dimanche 15 octobre, jour du retour à la vie civile, ces rescapés de l'aileurs pour qui « l'emprisonnement à vie signifiait seulement une chose : la mort en détention », n'ont guère eu le loisir de goûter les parfums de la liberté. Ils n'ont pas même eu le temps de mattéreure. eu le temps de redécouvrir Johannesburg, de croire à ce qui leur arrivait, d'apprécier ce

que pouvait être une vie normale. Pris dans le tourbillon des réunions, des interviews et des visites d'amitié, ils n'ont pourtant pas l'air trop déboussolés. Wilton Mkwayi assure qu'il ne fait pas de cauchemars, qu'il ne rêve pas et que la réadaptation ne lui pose pas trop de problèmes.

De bonne grâce, tous se prêtent aux directives du comité de réception, émanation du Mouvement démocratique de masse (MDM) qui guide leurs premiers pas d'hommes libres et organise leur emploi du temps. C'est tout juste s'ils ont le loisir de s'exprimer à leur guise sur les questions pol-tiques, comme le reconnaît Ahmed Kathrada. Ils sont toujours au service de la cause. Ils ne sont que de simples serviteurs, e sans rôle spécial », dans l'attente de ca que leur dira de faire l'organisation avec laquelle ils n'ont d'ailleurs pas encore repris contact. « Tout ce que nous pouvons faire, c'est assister du mieux que l'on peut la direction qui a été élue », précise Walter Sisulu. Plus tard, si le mouvement le décide, ils pourront reprendre un rôle au sommet.

Elias Motsoaledi est prêt à servir de nouveau au sein du bras armé de l'ANC (Congrès national africain), Umkhonto we Sizwe (La lance de la nation) si on le lui demande. Mais il espère qu'on ne le fera pas, car il est désormais trop vieux, dit-il avec un sourire. Aucun ne regrette son engagement, en dépit du prix qui a été payé. Au contraire, ils esti-ment qu'ils ont été récompensés « par le haut niveau de politisation, par l'esprit de combetivité de la jeunesse ».

#### Souvenirs de prison

« La lutte armée a payé », constate Andrew Mtangeni, puisque aujourd'hui e le pouvoir est contraint d'accepter de négocier ». Il aura tout de même fallu vingt-huit ans, depuis la décision de 1961 d'opter pour l'action violente, pour finalement se faire entandre. « On est revenu pratiquement à l'époque des années 60, à la période de sance civile ». Et encore. Il faudra obtenir la légalisation des organisations interdites, la levée de l'état d'urgence, le retour à la liberté d'action politique pour pouvoir commencer à discuter sérieusement.

Enfin, Nelson Mandela est toujours làbas, seul dans la maison d'un gardien de la prison de Paarl. Ses compagnons s'insurgent quand on prétend qu'il a fait un marché avec le gouvernement. « Il ne demande qu'à sortir maintenant, aujourd'hui. Aucune condition n'a été posée. Sa principale préoccupation est le sort de ses collègues. En tant que leader, il ne mettre jemais son propre nom en avant », affirme avec force Ahmed

Walter Sisulu reconnaît que son frère de lutte est néamnoins « en contact perma-nent » avec les autorités, qu'il discuta avec les ministres, que « petit à petit, il réussit à les éduquer», mais jamais il ne demandera de sortir, car un prisonnier n'est pas en position de négocier quoi que ce soit. Alors quand ? Au début de l'an prochain, peut-être. Walter Sisulu ne sait pas. Tous l'attendent, car sans lui ils sont orphalins.

Il ont passé vingt-cinq ans côte à côte, à se battre pour améliorer les conditions de détention, se serrant les coudes, partageant tout, s'épaulant, même s'ils affirment aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été « découragés ». Au début, ils ont cru qu'ils allaient rester dix ans, quinze ans, Finalement, après dix-huit ans sur ce rocher battu par les vents australs de Robben Island, ils ont été transférés, à l'exception de l'un d'entre eux, à Pollsmoor, à côté du Cap. De 1964, année de leur incarcération, à 1980, ils n'avaient pas droit aux journaux. Les échos de la révolte de Soweto, en 1976, ne leur sont parvenus que deux mois plus tard. Les radios et la télé ont été autorisées en 1986

L'important était de garder la forme physique par des exercices quotidiens. Au début, ils cassaient des cailloux en morceaux de plus en plus petits pour faire du béton. Pas question de parler, encore moins de chanter, ce qui aurait été un moyen de conserver le moral. Ils expliquent que les gardiens les changesient de cellule très souvent, sens raison. Chaque amélioration était de travail forcé, des grèves de la faim. « J'ai été condamné à six mois d'isolement complet avec la Bible pour seule lecture et l'interdiction totale de parler », raconte Ahmed Kathrada, Le régime, une autre punition, consistait à n'avoir qu'un peu d'eau de cuisson de riz deux fois par jour pendant trois jours avant d'avoir quelque chose de plus consistant. On essayait de nous bri-

contacts avec l'extérieur se résumaient en deux visites par an et deux lettres. Ahmed Kathrada n'a cependant pu lire celle de son frère, envoyée en 1964, qu'en 1982. Tous rendent hommage à la Croix-Rouge interna-tionale, à Mme Helen Suzman, député libéral qui a pu les rencontrer pour la première fois en 1967. « Chaque visite nous aidait beaucoup » dans ce microcosme de la société qu'était Robben island où les politiques étaient séparés des droits communs, où la ségrégation régnait en fonction de la couleur de la peau. Mais c'était une formidable tion politique qui puisse exister », souligne

Comme on lui demande de quelle chose il avait le plus souvent rêvé en détention et qu'il peut désormais accomplir aujourd'hui, il répond : « Mes pensées vont au mouvement. Je me concentre sur le développement de la situation. » Rien d'autre ? Non, rien d'autre. Les désirs intimes ne sont pas pour la presse. Murphy Morobe, dirigeant du pour eux dans les jours à venir a juste ajouté en boutade : « Les emmener à la plage. »

MICHEL BOLE-RICHARD

#### Malgré l'hostilité de la Grande-Bretagne

## Le Commonwealth veut intensifier les sanctions contre Pretoria

Commonwealth de Kuala-Lumpur en vue d'intensifier les sanctions contre l'Afrique du Sud a recueilli une large approbation — à l'excep-tion de M= Thatcher — des particinants à la conférence qui rassemble la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies. Le plan de Canberra a été exposé lors d'une conférence de presse conjointe don-née par le premier ministre austra-lien, M. Bob Hawke, et le secrétaire canadien aux relations extérieures, M. Joe Clark, Tons deux ont exprimé leur déception à l'annonce de l'accord que l'Afrique du Sud vient de conclure avec des banques étrangères pour un rééche-lonnement d'une partie de sa dette extérieure, rendu public par Preto-ria mercredi, le jour même de l'ouverture du sommet de Kuala-

Le plan australien comporte, pour l'essentiel, une intensification des sanctions financières. M. Hawke a jugé que si l'apartheid restait fondamentalement intact en Afrique du Sud, « certains change-

Kuala-Lumpur (AFP). – Une ments étaient survenus » depuis proposition australienne formulée, l'entrée en fonction du nouveau jeudi 19 octobre, au sommet du président sud-africain M. Frederik De Klerk. C'est en tenant compte de cette situation, a-t-il ajouté, que son plan procède « d'une approche constructive - d'une part, il prévoit - de nouvelles formes de pressions financières - sur Pretoria avec notamment des conditions de crédit plus rigoureuses; d'autre part, il comporte une initiative du Commonwealth pour explorer auprès du Fonds monétaire interna-tional (FMI) l'éventualité « d'une aide financière majeure » dans l'hypothèse de réformes politiques. M. Hawke propose que le comité

des ministres des affaires étran-gères du Commonwealth sur l'Afri-que australe se réunisse dans six mois pour faire le point de l'évolution de la situation politique en Afrique du Sud. La proposition australienne a fait l'objet de discussions à huis clos jeudi. Ma That-cher a été la seule à en contester le bien-fondé. Elle a recommandé que les sanctions soient levées, éven-tuellement d'une façon progressive, à mesure que Pretoria démantèlera l'apartheid

#### NAMIBIE : devant l'Assemblée des Nations unies

# Le révérend Jackson attaque Pretoria

NEW-YORK (Nations unies)

correspondence Deux semaines avant les élections organisées en Namibie sous l'égide des Nations unies, les Etats frontaliers manifestent leur inquiétude. Craignant que la SWAPO n'obtienne pas une majorité déterminante, le Zimbabwe, la Zambie, le Mozambique, l'Angola et le Botswana ont commencé une très forte campagne à l'ONU pour sou-tenir la SWAPO. Leur crainte est de voir ce mouvement contraint de constituer une coalition avec les autres formations politiques si il n'obtient pas la majorité des deux tiers des votants nécessaire à l'établissement de la constitution de ce nouvel Etat.

Selon des sources onusiernes ces pays frontaliers envisagent d'ores et déjà de préparer le terrain pour une éventuelle annulation de ces élections. Ils ont même réussi à convaincre le président du Kenya, lequel est aussi le président du groupe africain à l'ONU, de demander une réunion d'urgence du conseil de sécurité afin « d'exa-

miner la situation qui prévaut en

Dans un projet de résolution, ils ont demande au conseil de sécurité d'envoyer une mission sur le terrain, et des sanctions contre l'Afrique du Sud si elle ne cesse pas ses manœuvres « subversives ». Face à cette démarche, l'organisation internationale ne cache pas son mécontentement, dans la mesure où, depuis les « arrangements sur l'impartialité », elle « s'interdit » de prendre position en faveur de l'une ou l'autre des parties en pré-sence. Conformément à ces « arrangements », l'ONU a cessé tout soutien à la SWAPO depuis le l# avril 1989.

Dans le même esprit, l'assem-blée générale avait décidé de ne pas mettre la Namibie à l'ordre du jour de cette session. Mais les Etats frontaliers ont invité l'ex-candidat à la présidence des Etats-Unis, le révérend Jesse Jackson, à prendre la parole devant la quatrième commission chargée des questions de décolonisation. D'après le révé-rend, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et, « dans une certaine mesure », la France ont teuté de s'opposer à son intervention. Mal-gré ces objections, y compris celle du président de l'assemblée, parole. Déplorant dans des termes violents les obstacles mis par l'Afrique du Sud sur la voie de la transi-tion, il a estimé que « la terreur règne sur la Namible». Le tévé-rend Jackson a annoncé qu'il allait demander une entrevue avec le secrétaire d'Etat américain , M. James Baker au sujet de la

**AFSANE BASSIR POUR** 

# Sous l'égide de MM. Houphouët-Boigny et Bongo

# Une réunion consacrée à l'Angola aura lieu en Côte-d'Ivoire le 30 octobre

Les négociations diplomatiques à propos de l'Angola vont bon train. Tout se passe comme si plu-sieurs chefs d'Etat africains se livraient à une sorte de concurrence afin de pouvoir tirer gloire, le moment venu, d'une éventuelle relance du processus de paix. Ainsi les présidents Mobutu (Zaîre), Bongo (Gabon) et Houphouët-Bongo (Côte-d'Ivoire) multiplient les initiatives.

Jendi 19 octobre, lors d'une visite de quelques heures à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte-d'Ivoire, le chef de l'Etat gabonais, M. Omar Bongo, a annoncé la tenne, le 30 octobre, dans cette ville, d'une réunion à quatre regroupant la Zambie, Sao-Tomé et-Principe, le Gabon et la Côte-d'Ivoire. Cette rencontre des quatre chefs d'Etat sera un minisommet préparatoire avant la réunion du groupe des huit chargé de trouver une solution de paix en Angolz qui doit se tenir prochaine-ment au Gabon.

Selon notre correspondant à Abidjan, Robert Minargoy, M. Jones Savimbi, le chef de l'UNITA, arrivé la veille en Côted'Ivoire, n'avait visiblement pas été directement associé à cette rencontre des chefs d'Etat ivoiriens et

D'antre part, le président zalvois Mobuta Sese Seko doit rencontrer très prochainement son homologue angolais, M. Dos Santos, a amoncé, jeudi, à Paris, le ministre zaïrois des affaires étrangères, M. Karl I'bond. M. Mobutu, qui devait rentrer dans son pays ven-dredi, recevia chez lui M. Savimbi. Les deux hommes s'étaient déjà rescontrés dimanche dernier dans le sud de la France en compagnic de M. Herman Cohen, secrétaire

d'Etat américain adjoint pour les affaires africaines.

Le chef de l'Etat zalrois, qui joue le rôle de médiateur dans le conflit angolais, s'était entretena vendredi dernier avec le chef de la diplomatic angolaise, M. Pedro Van Dunem Loy, à qui il a remis un message pour M. Dos Santos, puis, lundi, avec le ministre sud-africain des affaires étrangères, M. « Pik » Botha.

M. Karl Phond, discret sur le

contenu des entretiens de M. Mobutu, s'est contenté d'indi-quer que le Zaïre espérait arriver rapidement à la prochaine étape, la ature d'un cessez-le-feu, ave que les deux parties ne s'assoient à la même table sous les auspices de M. Mobutu pour discuter de la réconciliation nationale. La nouvelle solution proposée à Luanda, avec le soutien des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud, prévoirait la formation d'un gouvernement de tran-sition dans lequel chaque formation garderait son identité et auquel ne participerait pas M. Savimbi, ainsi que l'élaboration d'une nouvelle Constitution qui garantirait le droit des minorités.

Regroupement des pays « à révenus intermédiaires »

Lors de leurs entretiens de jeudi, MM. Bongo et Houphouët-Boigny ont, par ailleurs, annoncé un regroupement des pays africains de la zone franc à - revenus intermédiaires ». Désormais, la Côted'Ivoire sera associée au Gabon, au Cameroun et an Congo pour mieux défendre leurs intérêts. Ces Etats, qui ne sont pas classés dans la catégorie des pays les moins avancés (PMA), réclament notamment un allégement de leur dette exté-

# En visite à Paris

# Le président tchadien sera reçu par M. Mitterrand

sème Habré, qui se trouve depuis jeudi soir à Paris en visite privée, devait être reçu samedi matin 21 octobre par M. François Mitterrand. Les deux chefs d'Etat devaient s'entretenir du proce de normalisation tchado-libyen.

La commission chargée de la mise en œuvre de l'accord-cadre signé le 31 août à Alger s'est réunie il y a quelque temps à Tripoli, mais, fait on remarquer de source mais, fait-on remarquer us summinformée à Paris, la concrétisation de cet accord tarde. Le règlement politique du différend territorial sur la bande d'Aouzou n'a toujours pas été abordé, Tripoli donnant l'impression de s'attacher essentiellement à la réalisation d'un des points de l'accord : la libération de ses deux milliers de prisonniers. Un ieu subtil est certes en cours, mais tales souffre de ces contretemos

On rappelle dans les milieux tehadiens que la Libye abrite tou-jours plusieurs opposants tehadiens auxquels elle accorde aide et assis-tance et qu'elle envoie toujours des armes dans la province désertique soudanaise du Darfour, proche de la frontière est du Tchad. Face à cette situation, le Tchad, qui ne lie pas l'allègement du dispositif mili-taire français Epervier – actuelle-ment du 1300 hommes. ment de 1300 hommes . - au dossier tchado-libyen et n'est pas hostile à sa modulation en fonction de la situation, prêche toutefois la

Avant de quitter Bruxelles, où il achevait, jendi, une visite de tra-vail, M. Habré s'est félicité de la détente et de la stabilité : régnant à l'intérieur de son pays et dn « retour du calme aux frondéclaré, se sont enfin réconciliés. Evoquant le sort de M. Goukouni Oueddei, son opposant de toujours, en exil en Libye, M. Habré a dit: « C'est un frère qui a assumé des responsabilités au Tchad, mais qui, aujourd'hui, ne représente ni une force politique ni une force même ». Le président a ajouté qu'il souhaitait néanmoins son retour au

M. Habré a enfin refusé d'accorder crédit à certaines rumeurs telle ou telle piste. »

impliquant tel ou tel pays étranger dans l'attentat contre un DC-10 de la compagie française UTA qui a fait 271 morts le 19 septembre dernier. « Pour l'heure, rien, je dis bien rien, ne permet de privilégier relle qui telle priète.



# PROCHE-ORIENT

LIBAN: la réunion de Taëf

# Les débats des députés sont suspendus aux tractations de Damas

Soixante-deux députés libanais, réunis à Taëf, attendaient touiours, vendredi 20 octobre. le retour du chef de la diplomatie saoudienne, le prince Saoud Al Fayçal, à Damas depuis mercredi soir pour des entretiens avec les plus hauts responsables syriens, le président Assad, le vice-président Khaddam et le ministre des affaires étrangères, M. Farouk Charah.

TAÈF (Arabie sacudite) de notre envoyée spéciale

On explique, à Taëf, la longueur de ces conversations par le fait que les dirigeants syriens, absents phy-siquement, pour la première fois depuis longtemps, d'une confé-rence interlibenaise de cette importance, tiennent à voir dans le moindre détail tout ce qui a été fait, ce qui, assirme un this, « nous préservera des mauvaises surprises de dernière heure ». Deux députés, porte-parole des milices prosvriennes, contestent toujours, par syntanies, comesient trajours, par exemple, le chiffre accepté de 108 députés pour le futur Parle-ment, au lieu des 128 réclamés, et maintiennent leur objection quant au délai requis pour l'abolition du nalisme. Il ne fait pas de

entend bien montrer qu'il n'est pas d'accord possible sur le Liban sans son aval définitif.

Les exigences minimales du camp chrétien, quant à la garantie d'un retrait syrien, non explicitement prévu dans le document d'entente nationale, se sont en tout cas nettement réduites, et les durs du camp chrétien acceptent même aujourd'hui le texte en l'état, à condition qu'à la fin de la réunion le comité tripartite donne des assurances quant à la continuité de son parrainage pour faire appliquer

Dans une déclaration remarquée, un élu influent de ce camp, M. Nasri Maalouf, affirme : - Si le document d'entente nationale être amendé, les appréhensions et les réserves qu'il suscite pour-raient être incluses dans un communiqué du comité tripartite. • Et, en se référant explicitement au sommet de Casablanca, la seule référence acceptée par Damas, M. Maalouf ajoute : « La résolution prise alors est rédigée de telle manière qu'elle comporte virtuellement toutes les assurances requises et a un caractère de contimité - quant à l'action arabe.

On peut penser que M. Maalouf fait référence notamment à la phrase de la résolution acceptée par la Syrie, qui souligne que le

sommet arabe « soutient le plein établissement de la souveraineté de l'État libanais sur la totalité de son territoire en vue de lui permettre de défendre par ses propres forces sa sécurité et sa stabilité ». pour reprendre l'expression d'un élu chrétien modéré, est aussi l'un des sujets débattus à Damas.

#### Le «rappel» du général Aoun

Quoi qu'il en soit, les dernières déclarations du général Aoun, jeudi à Beyrouth, demandant aux députés de « suspendre momentanément leurs tractations et de rentrer au Liban pour des consulta-tions avec la base populaire . n'ont pas eu de véritables effets sur ceux-cl. Au contraire, dans une déclaration à la presse, M. Pierre Daccache, pourtant considéré comme un proche du général, a rétorqué: « Nous ne sommes pas venus à Taëf pour faire de la surenchère. Si la réponse du triumvirat à nos demandes est négative, nous poursuivrons le dialogue jusqu'à parvenir à un

On affirme, à ce sujet, de source informée, qu'au cours d'une réunion, il y a quarante-huit heures, à Beyrouth du général Aoun et de tous les leaders du camp chrétien ceux-ci lui auraient fait savoir qu'ils étaient prêts à accepter le document d'entente nationale proposé par les Arabes contre les assurances de ces derniers. L'essentiel, maintenant une affaire de présentation, personne ne voulant paraître céder sur quoi que ce soit.

FRANÇOISE CHIPAUX

#### IRAK

## Londres proteste contre la détention de deux Britanniques

Le gouvernement britannique a protesté officiellement, jeudi 19 octobre, auprès de l'ambassadeur d'Irak à Londres contre la détention depuis un mois, à Bag-dad d'une infirmière et d'un journaliste britanniques, auxquels les représentants de Londres dans la capitale irakienne n'ont tonjours pas pu rendre visite.

M Farzad Bazoft, trente et un ans, journaliste d'origine iranienne et travaillant pour l'hebdomadaire The Observer, a été arrêté le 15 septembre alors qu'il quittait l'Irak à l'issue d'un séjour qu'il venait d'effectuer à l'invitation du gouvernement irakien. Accusé d'espionnage (il risque la peine de mort), son seul tort est d'avoir voulu exercer son métier en enquêtant sur les faits, largement publiés dans la presse internationale, relatifs à une explosion, à la mi-août, au sud de Bagdad, qui aurait fait un très grand nombre de victimes (le Monde du 7 septembre et daté 10-11 septembre). Si les Irakiens ont reconnu que cette explosion avait bien eu lieu, ils nient qu'elle ait fait plus que quelques morts.

Quant à Mª Daphne Parish, quarante-quatre ans, infirmière dans un hopital privé de Bagdad, elle a été arrêtée quelques jours après M. Bazoft et est également accusée d'espionnage. Les autorités irakiennes n'ont pas caché que les deux affaires étaient liées, et il paraît clair que Bagdad voit en la jeune femme une possible source du journalisme britannique.

Près de deux cents journalistes étrangers avaient été invités en même temps que M. Bazoft, et celui-ci est loin d'avoir été le seul à s'être intéressé à cette affaire.

# **AMÉRIQUES**

Selon des sources diplomatiques françaises et américaines

# Le Guatemala, nouvelle « plaque tournante » du trafic de la drogue en Amérique centrale

Chargé par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale d'une mission en Amérique centrale, du 13 au 26 septembre, M. Jean Lacombe, député socialiste de l'Hérault, est revenu porteur d'un appel à l'aide de la France et de la Communauté européenne adressé à M. François Mitterrand par le président démocrate-chrétien du Guatemala, M. Vinicio Cerezo, confronté depuis plusieurs mois à une situation de plus en plus difficile. Ce pays connaît en effet un développement intense du trafic de la drogue.

Un document adressé au Ouai d'Orsay, en date du le septembre, par l'ambassade de France au Guatemala s'appuie sur les enquêtes de l'Agence antidrogues des États-Unis (DEA) pour confirmer la part croissante tenue par le Guatemala dans le développement du narco-trafic entre les pays d'Amérique latine et les États-Unis. « La détermination affirmée par le nou-veau président mexicain. M. Salinas de Gortari, dans la lutte contre le trafic de drogue, ainsi que les coups portés contre ce trafic dans certaines lles des Caralbes par les autorités locales avec l'appui des États-Unis, ont conduit, dans les derniers mois, les producteurs mexicains de pavot et de marijuana à déplacer leur activité en territoire guatémaltèque et les convoyeurs colombiens à chercher dans la jungle guatémalièque les pistes d'atterrissage capables de remplacer les voies fermées dans les iles caraïbes, indique

» Le Guatemala s'est ainsi converti en un producteur important d'héroine (1600 hectares semés en pavot pouvant produire l'équivalent de 15 milliards de dollars par an) et, dans une moin-

lions de dollars). Il est, parallèlement, devenu une plaque tournant pour l'acheminement vers les États-Unis de la cocaine en provenance de Colombie. Le rapport du DEA note que la position du Gua-temala, à mi-chemin entre le pays producteur et le pays consomma-teur, en fait un lieu idéal pour le transit aérien : l'absence de tout radar dans le pays, y compris dans la capitale, et l'existence, dans le seul département de Retalhules (au sud-ouest du pays) de vingthuit pistes d'atterrissage clandestines sont propices au ravitaille-ment de petits avions venus de

emmunistes

MOINS DE C

Wec vous

La même note précise que, pour la DEA, rien n'autorise une mise en cause des autorités guatémaltèques dans le trafic de drogue. Ce texte rapporte cependant comment un lieutenant-colonel guatemaltèque, qui dirigeait le bureau de contrôle administratif de la prési-dence – organisme chargé de lutter contre la corruption dans l'administration » - a été invité à quitter ses fonctions, le 20 août dernier, et à « partir aux États-Unis pour bénéficier d'une bourse d'études - après avoir pris la défense d'un subordonné « appréhendé », le 1ª août, « alors qu'il présentait à l'enregistrement pour un vol vers Miami une valise contenant vingt-deux kilos de

L'ambassade de France au Guatemala estime, en conclusion, que gues des États-Unis - est sans doute intervenu à temps pour contrarier une évolution à la colombienne - mais que la situation n'en est pas moins « assez

## A TRAVERS LE MONDE

#### CHILI L'avenir

## du général Pinochet

L'avenir du général Augusto Pinochet après l'élection présidentielle du 14 décembre prochain vient d'être envisagé en des termes peu amènes par le candidat. de la droite et ancien ministre des finances, M. Hernan Buchi.

D'après la Constitution, le général Pinochet doit conserver, pour quatre ans, ses fonctions de commendant en chef des forces armées après l'installation du nou-UPI, dans une interview accordée au journal Las Ultimas Noticias, M. Buchi affirme qu'il « serait plus opportun pour le Chifi qu'il ne garde pas ce poste». Dans la compétition qui l'oppose au candi-dat de l'opposition M. Patriclo Aylwin, M. Buchi tente ainsi de prendre un peu plus de distance avec le général. M. Aylwin avait, pour sa part, affirmé (le Monde du 15 septembre) que le problème du géné-ral Pinochet serait « résolu de manière setisfaisante dans le cadre du plein exercice des attributions d'un chef d'Etat élu ».

Dans l'entourage du général, ces déclarations sont qualifiées de « purement politiques », sousentendu de peu d'importance. Elles soulèvent en tout cas avec de plus en plus d'acuité l'un des problèmes maieurs de la future transition démocratique : l'avenir du

#### **ETATS-UNIS** Profanation

# du drapeau :

la Constitution ne sera pas amendée

subi, jeudi 19 octobre, un échec dans sa tentative d'obtenir du Congrès - à majorité démocrate

 l'adoption d'un amendement constitutionnel interdisant la profenation du drapeau américain. Le Sénat a bien voté, par 51 voix amendement, mais une majorité des deux tiers est requise, tant au Sénat qu'à la Chambre, pour amender la Constitution.

Ce vote clôt, pour l'instant, le vif débat que la Cour suprême avait provoqué en juin dernier en jugeant que brûler un drapeau lors d'une manifestation politique était un acte couvert par le premier amendement, qui garantit la liberté d'expression, (le Monde du 5 juin). Cette décision avait provoqué un tollé dans la classe politique et une bonne partie de l'opinion. Mais, alors que les démocrates majoritaires au Congrès se prononçaient pour une simple loi interdisant la profanation, l'administration Bush et les républicains préféraient modifier la Constitution, craignant qu'une loi ne soit attaquée en justice et invalidée par la Cour suprême. - (AFP.)

# DIPLOMATIE

En dépit des difficultés

# Les négociateurs espèrent parvenir l'an prochain à un accord

sur la réduction des armes conventionnelles Les pays de l'OTAN et du

pacte de Varsovie ont terminé, ieudi 19 octobre à Vienne, sur une note assez positive la troisième session des négociations sur le désarmement conventionnel en Europe.

VENNE

de notre correspondante Le pacte de Varsovie a introduit

à la dernière séance ses propositions en matière de vérification, d'échange d'informations et de mesures de stabilisation en réponse à celles présentées par l'OTAN le 21 septembre dernier. Les deux alliances ont donc mis sur la table de la conférence, depuis le début des négociations, le 9 mars dernier, le paquet complet de leurs propositions portant sur les six catégories d'armes dont la réduction est discutée à Vienne (chars, pièces d'artil-lerie, véhicules blindés de transport, avions, hélicoptères de combat, effectifs), les limites globales et sous-limites régionales à fixer et les mesures de contrôle et de confiance pour faire respecter les futurs accords.

Le résultat essentiel de la session est un accord sur la définition de ce que les vingt-trois pays membres de deux alliances militaires entendent par « pièces d'artillerie d'un calibre de 100 millimètres et audessus ». La définition est accompagnée d'une liste de quelque 40 pièces d'artillerie à prendre en compte pour chaque alliance. L'URSS a finalement rendu possible la « percée » dans cette ques-tion en acceptant de ne plus insister pour compter les canons antichars dans cette catégorie.

La question des définitions pour les cinq autres catégories d'armes à réduire sera l'objet essentiel de la quatrième session, qui s'ouvrira le 9 novembre prochain. La définition des avions et hélicoptères de com-bat donnera, en particulier, du fil à retordre aux délégations.

L'OTAN, qui, à l'origine, n'avait pas voulu parier d'avions à Vienne, a finalement accepté, en juillet der-nier, de les inclure dans la négociation, mais Moscou insiste pour qu'un traitement particulier soit réservé aux avions de combat à mission défensive. L'Est souhaite aussi exclure des discussions, sous différents prétextes, les bombardiers à long et moyen rayon d'action, les bombardiers de l'aéronavale base à terre et les avions d'entraînement.

Les propositions en matière de vérification faites cette semaine par les pays de l'Est ont, en revanche, agréablement surpris les Occidentaux; elles vont jusqu'à repren-dre textuellement certaines formules occidentales. De sérieu divergences de vues au sein du pacte ont failli empêcher un accord à ce sujet. Les alliés de l'URSS, notamment la Hongrie et la Polo-gne, profitent, en effet, pleinement de leur nouvelle marge de manœu-vre et acceptent moins docilement les unes craftiques au l'acceptent les vues soviétiques qu'auparavant Selon un diplomate occidental « les divergences de vues au sein du pacte de Varsovie sont mainte-nant plus grandes qu'au sein de

En dépit des questions qui res-tent à résoudre, les représentants de l'Est et de l'Ouest se sont montrés optimistes jeudi et ont affiché une nette volonté d'arriver des l'année prochaine à la signature d'un accord à Vienne.

WALTRAUD BARYLI

Plus de sept ans après l'affaire des Malouines

# L'Argentine et la Grande-Bretagne rétablissent des relations consulaires

L'Argentine et la Grande-Bretagne ont décidé, jeudi 19 octobre, soit plus de sept ans après leur affrontement militaire à propos de l'archipel des Malouines, de rétablir des relations consulaires. Les deux pays sont également convenus, lors d'une rencontre à Madrid, de rétablir leurs communications aériennes et maritimes et aussi d'éliminer les « restrictions » commerciales en vigneur entre eux. Leurs représentants se reverront les 14 et 15 février, tonjours dans la capitale espagnole, en vue de défi-nir de nouvelles étapes de la normalisation de leurs rapports, dont l'objectif ultime est naturellement la reprise des relations diplomati-

Les progrès ainsi réalisés entre Londres et Buenos-Aires ne supposent pas, souligne une déclaration commune, « un changement des

positions concernant la question de la souveraineté » sur les Malouines. C'est, en effet, un différend plus que centenaire entre les deux capitales sur ce sujet qui est à l'origine, d'une part, du coup de main argentin du printemps 1982 sur l'archipel de l'Atlantique sud, approprié en 1833 par les Britanniques, et, d'autre part, de la décision du gouvernement de Ma Margaret Thatcher de le reconquérir en y envoyant la flotte. Mais ce problème de la souveraineté pourra être discuté « après le rétablissement des relations diplomatiques », a précisé à la télévision argentine le président Carlos Menem, en annonçant, jeudi, à ses compatriotes les derniers développement de la situation avec la Grande-Bretagne. - (AFP, Reu-

□ AFCHANISTAN : requettes ser Kaboul. - Après neuf jours de relative accalmie, Kaboul et son aéroport ont été, jeudi 19 octobre, les cibles de tirs de roquettes qui ont fait douze morts et 35 blessés. Par ailleurs, un porte-parole offi-ciel à Kaboul a fait état d'une intensification des opérations militaires dans les régions de Khost et de Jalalabad. — (AFP.)

CHINE : exécution d'un manifestant. - Un homme accusé d'avoir brûlé une voiture pendant manifestations antigouvernementales de juin a été exécuté et un autre manifestant a été condamné à 18 ans de prison pour avoir prononcé des discours - contre-révolutionnaires -, a rap-porté, vendredi 20 octobre un journal chinois, le Quotidien des Masses. Sun Baohe, reconnu cou-pable d'incendie volontaire, a été exécuté le 14 octobre. Il était ouvrier dans un haut-fourneau, préise ce journal de Jinan, la capitale de la province de Shandong (est du pays). - (Reuter.)

O PAKISTAN: huit morts dans l'explosion d'une bombe. - Lors de l'explosion d'origine inconnue d'une bombe de forte puissance dans un autobus qui assurait la liaison entre Waibabad et Bujrat au sud-est d'Islamabad, au moins huit personnes ont été tuées et trente autres blessées mercredi 18 octobre. -(AFP).

La France rappelle aux exilés chinois

# leur obligation de réserve Le gouvernement français a

- rappelé - aux exilés chinois que la France ne peut - admettre sur son territoire des activités politiques contre un gouvernement avec equel elle entretient des relations diplomatiques », a indiqué, jeudi 19 octobre, le chef de la diplomatie française, M. Roland Dumas.

Lors d'une audition devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, M. Dumas, répondant à une ques-tion de M. Valéry Giscard d'Estaing, - a confirmé que la France n'a pas changé de doctrine à l'égard des réfugiés politiques ». Terre d'asile, terre d'accueil, la France ne peut pas admettre sur son territoire des activités politiques contre un gouvernement avec lequel elle entretient des relations diplomatiques », a-t-il dit en ajontant que « cela a été rappelé lors des manifestations et réunions d'exilés chinois à Paris, tendant à constituer une Fédération pour la démocratie en Chine (FDC) ». M. Dumas a précisé que « cela avait également été confirmé » au ministre chinois des affaires étrangères, qu'il avait rencontré en marge de l'Assemblée générale de I'ONU à New-York

# **LE MONDE** diplomatique

Octobre 1989

• LE BOULEVERSEMENT DES SOCIÉTÉS COM-MUNISTES: En Pologue, en Hongrie, en Union soviétique, des changements naguère inspensables se succèdent à vine allure. Dans un important dossier, Ignacio Ramonet, Jean-Yves Potel, Paul Gradvobl et Jean-Marie Chauvier montrent comment les certitudes les mieux établies, dans les domaines politique, économique, social et culturel s'effondrent soudain, tandis qu'explosent les nationalismes et qu'apparaissent de fortes fascinations néoli-

• LE NEW-LOOK DE LA TÉLÉVISION AUX ÉTATS-UNIS : La télévision américaine fait ses adjeux que valeurs du reaganisme. Ses nouvelles séries, écrit notre empyé spécial Serge Halimi, exaltent « les vertus de la pauvreté, l'esprit de solidarité». Donain, la société sera-t-elle « plus gentille et plus tendre », comme le sonhaitoit le président Buch?

Écoloment au sommeire :

• ÉCOLOGIE : Pour une nouvelle conscience planétaire, par

◆ ALGÉRIE : A la recherche de la démocratie, par Lahouari Addi. ● INDOCHINE: Du cauchemar à l'espérance, par Daniel

Hémery, Nguyen Duc Nhuan et Roland-Pierre Paringaux. • UNESCO: Peut-on oublier le tiers-monde? par Jean-Pierre

En vente chez votre marchand de journaux

vraies

écoles

USA - Angleterre - RFA Garantie:

un nombre limité de Français Adultes : Séjours intensifs en Universités. Juniors : Vacances en Collèges.

de langues

Association VELA - 36, rue de Chézy 92200 Neurity - Tél. : (1) 46-37-35-88

# Les communistes se refont une santé en rejetant le sectarisme

A quelques jours des élections législatives du 29 octobre, tous les sondages indiquent que les communistes effectueront une percée aux dépens des

🌉 t Mariana

 $\Phi_{i}^{k} = \Phi_{i}^{k} + \cdots + i$ 

ga**ngga** salah galamba di d

Addition to the same

Maria de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compania dela

Maddal Steel St. 22

Service Con-

de notre correspondant

M. Julio Anguitz ne cache pas sa satisfaction et on le comprend. Par satisfaction et on le comprend. Par les temps qui courent, quel autre secrétaire général de Parti commu-niste, en Europe, pourrait, comme lui, aspirer à doubler, et peut-être plus, sa représentation parlemen-taire? C'est, selon les sondages, l'heureux sort qui semble attendre la coalition Gauche Unie, dont le PC est la principale composante, aux législatives députés en Fende quinze ou seize députés au lieu de SEPT.

Conscient d'avoir le vent en poupe, M. Anguita n'y va pas par quatre chemins pour critiquer les socialistes de M. Felipe Gonzalez. < Le véritable débat est entre eux et nous, affirme-t-il dans ses meetings. D'un côté, il y a la politique écono-mique des socialistes, qui est aussi,



la seule vraiment différente. •

M. Anguita est un bon orateur, qui établit facilement le contact avec son auditoire. Surtout lorsqu'il se trouve parmi les siens, comme l'autre soir à Getafe, traditionnel bastion de la « banlieue rouge » de mique des socialistes, qui est aussi, à quelques nuances près, celle de la ture industrielle > du sud de la capi-

droite, et de l'autre, il y a la nôtre, tale. Face à ce public populaire et de laissés pour compte, venus pour la plupart en famille, M. Anguita retrouve le ton didactique de l'enseignant qu'il a longtemps été. Il décortique les notions économiques de base, explique avec des mots tout simples ce que signifie inflatioa, importations, exportations, déficit commercial, afin de démontrer à ce public attentif pourquoi, à l'entendre, « l'Espagne croît mais de manière déséquilibrée ».

- Les socialistes affirment qu'il faut refroidir l'économie parce que les Espagnols consomment davantage qu'ils ne produisent, assirmo-t-il à la tribune. Mais qui consomme trop? Certainement pas les habitants de Getafe qui gagnent le salaire minimum. Si le gouvernement veut réellement freiner l'inflation, qu'il commence par exemple par lutter contre cette spé-culation immobilière dont vous ne connaissez que trop les effets. •

Face à ces socialistes qui, selon lui, « ont implanté en Espagne le culte de l'argent facile ». M. Anguita ne propose pas de solution de rechange radicale. Il évite soigneusement le mot « nationalion », tout en se montrant favorable à la planification - « non pas étatiste, mais démocratique, avec les interlocuteurs sociaux ». précise-t-il - et au renforcement du secteur public. - Le gouvernement prétend que le concept d'entreprise publique évoque l'Europe de l'Est, alors qu'il évoque tout simplement la Suède et la Norvège », prend-il soin d'ajouter. Et, pour terminer dans son style direct habituel, il tance carrément son auditoire : Un jour, vous faites la grève géné rale contre les socialistes, et le lendemain vous votez pour eux. Décidez-vous une fois pour toutes, sinon ne venez pos vous plaindre

après les élections ! • Un appel en partie entendu. Tous c'est aux dépens des socialistes que les communistes sont en train de réaliser leur percée électorale, plus particulièrement dans les grandes villes. Une percée dont M. Anguita peut légitimement s'attribuer une bonne partie des mérites. Lui qui suscitait pourtant le scepticisme lorsqu'il accéda, en février 1988, à la tête d'un PCE qui se relevait à peine de ses dures batailles internes, n'apparaissait-il pas à l'époque comme trop radical, trop antisocia-liste, risquant ainsi d'enfermer définitivement son parti dans le

Il avait pourtant déjà démontré son charisme dans son fief de Cordone. Accédant en 1979 pour le PC à la mairie de la ville, avec l'appui des socialistes, il avait, quatre ans plus tard, infligé à ces derniers une cuisante défaite, permettant ainsi aux communistes de conquérir en solitaire leur seule mairie de capitale de province.

idéologique

Aujourd'hui, il entend mettre en Œuvre à un niveau national la stratégie hier appliquée avec succès à Cordoue : celle d'une union sans sectarisme de toutes les forces situées à la gauche des socialistes. Ce qui implique, à l'occasion, un certain flou idéologique.

C'est un domaine dans lequel M. Anguita ne craint pas la contradiction. Lui qui se proclame à la fois « léniniste » (« Parce que j'ai réellement lu Lénine », précise-t-il) et

 fils du Manifeste communiste » n'en affirme pas moins que « le concept de famille communiste n'existe plus ». « Il faut rechercher un nouveau modèle : celui de l'Est est en fin de course, et celui de l'Ouest socialement inacceptable ». affirme-t-il, tout en se gardant encore d'aller aussi loin que ses coreligionnaires italiens dans la remise en cause des certitudes

Mais l'accès au gouverne passe-t-il pas immanquablement, pour les communistes, par l'alliance avec ces socialistes que M. Anguita critique si durement? « Soyons francs, rétorque-t-il, mon objectif n'est pas de m'allier avec le Parti socialiste. C'est de mettre sur pied une grande formation de gauche réunissant tous ceux qui sont en désaccord avec la politique actuelle de la direction du Parti socialiste. » S'il est une qualité que personne ne nie à M. Anguita, c'est bien l'opti-

THIERRY MALINIAK

Préparez-VOUS à un hiver tranquille COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU GAZ DE FRANCE

A l'entree de l'hiver, il est nécessaire. quel que soit le combustible utilisé, de faire vérifier par des professionnels qualifiés que : - les installations de chauffage et de pro-

duction d'eau chaude fonctionnent bien : - les conduits d'évacuation des gaz brûlés ne sont pas

Si votre chaudière est raccordée à une installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC Gaz), nous vous rappelons qu'il est obligatoire (arrêté du 25 avril 1985) de

- chaque année un entretien de l'appareil et de l'installation de ventilation ; - tous les cinq ans, un contrôle et un réglage des débits

permettant d'assurer le maintien de l'hygiène, du confort et de la sécurité. Assurez-vous auprès du syndic de votre immeuble que le

contrat d'entretien prévoit ces dispositions. Sans attendre la visite d'un professionnel, assurez-vous que les entrées et sorties d'air de ventilation ne sont pas obstruées, que la date limite figurant sur le flexible de votre cuisinière n'est pas dépassée et que œlui-ci est bien

# Le débat sur l'objectivité de la télévision au centre de la campagne

de notre correspondant

Les Espagnols qui attendaient de la campagne électorale qu'elle définisse les grands enjeux des législatives du 29 octobre ont jusqu'ici tout pour être décus, une seule question semblant en effet monopoliser aujourd'hui l'attention : le petit écran.

Voilà près de deux semaines que les principales formations de l'opposition concentrent en effet leurs critiques sur la télévision publique – les nouvelles chaînes privées ne commenceront pas à chargé de superviser les élections, émettre avant la fin de l'année – de contrôler directement l'informa-

l'information au profit du gouver-nement socialiste. Un thème important dans ce pays où on lit peu de journaux et où la télévision constitue donc la principale source d'information.

Les quatre principales formations d'opposition, le Parti popu-laire, le Centre démocratique et social, la Gauche unie (communiste) et Convergencia i Unio (nationalistes catalans), ont signé un pacte demandant à la « junta electoral », l'organisme judiciaire chargé de superviser les élections,

donnent de la campagne. Une requête rejetée par les intéressés, qui ont argué que ce serait là outrepasser leurs compétences, et qui se sont seulement montrés disposés à examiner toute plainte portant sur des faits concrets. La bataille s'est ensuite transférée an sein du conseil d'administration de la télévision, chargé de répartir les temps d'antenne entre les différentes formations, et au sein duquel les représentants des différents partis

se sont livrés à un interminable

pugilat verbal.

# MOINS DE CARIES CHEZ LES PETITS, UN GRAND PLUS EN SEINE SAINT-DENIS.

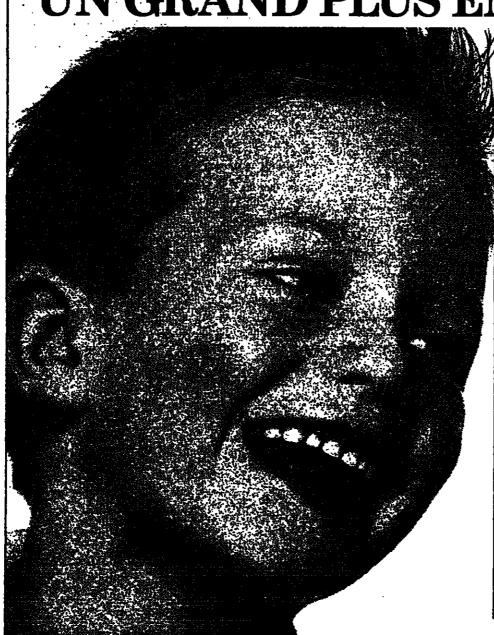

La carie dentaire : 3° fléau mondial selon les sources de POMS.

En 1983, une enquête épidémiologique montre que 3 enfants sur 4 en sont atteints en Seine Saint-Denis.

Le Conseil Général décide alors de lancer un programme de santé publique associant les enseignants, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les élus, les professionnels de la santé et du secteur social, les parents, soit des milliers de personnes. Objectif : faire reculer la

45% en 8 ans. En 1989, première étape, on fait les comptes : la carie a effectivement reculé de 30 %. 1 enfant sur 2 en est indemne, ou a été soigné, au lieu de 1 sur 4.

carie de 30 % en 5 ans, de

Une preuve que lorsque tous les intéressés décident d'agir, ils peuvent faire céder la fatalité. Une preuve que des choix positifs en matière de santé, de droits sociaux sont possibles.

CONTINUONS!



Avec vous, pour vous.



# « La réunion du bureau politique a été un tournant décisif »

déclare l'un des idéologues du régime

Dès le lendemain de sa nomination, le nouveau secrétaire général du Parti communiste est-allemand s'est efforcé de donner des gages de sa bonne volonté en s'entretenant, jeudi 19 octobre, avec les dirigeants de l'Eglise évangélique et des salariés d'une usine de Berlin-Est.

Il était accompagné durant cette visite par M. Schabowski, premier secrétaire du dis-trict, le seul réformateur déclaré du bureau politique. Signe des temps? L'agence ADN a également diffusé jeudi une apologie des réformes en URSS par un autre dirigeant réformateur, M. Hans Modrow, premier secrétaire de la région de Dresde. M. Modrow y souligne que - la situation politique en RDA rendait indispensable un

changement profond auquel toutes les classes et les couches sociales doivent être associées ». • Lors de ce renouvellement pro-fond, ajouto-t-il, les expériences rassemblées en Union soviétique doivent être mises à

Toutes les allées et venues de M. Krenz Toutes les allées et venues de M. Krenz ont été amplement relayées par les médias et la télévision, qui, fait inhabituel, a diffusé une émission pendant laquelle les téléspectateurs poubvaient poser des questions en direct à plusieurs dirigeants du parti, dont l'un des principaux idéologues du régime, M. Otto Reinhold, mais aussi le maire de Dresde, M. Wolfgang Berghefer, qui a reçu à deux reprises ces derniers jours des représen-tants de l'opposition et de l'église de sa ville. L'agence officielle ADN a également diffusé

tenue conjointement par M. Egon Krenz et l'évêque protestant Werner Leich. Une telle conférence de presse est aussi un petit événement pour la presse locale.

ment pour la presse locale.

Des assurances ont également été données jeudi dans un autre domaine important, celui des voyages. L'agence ADN a annoncé que le ministre de l'intérieur avait été chargé de préparer un nouveau projet de loi sur les déplacements à l'étranger. Selon l'évêque Werner Leich, président de la conférence épiscopale de la RDA, ce projet de loi devrait apporter de « généreuses améliorations » à la situation actuelle. La liberté de se rendre à l'étranger est une des principales revendical'étranger est une des principales revendica-tions de ces dernières années.

Depuis l'affaire de l'ambassade de RFA à Prague, en septembre, la dernière frontière libre, celle avec la Tchécoslovaquie, est en outre sujette à l'obtention de visas. M. Rein-

hold a indiqué jeudi que le projet de loi en cours d'étude prévoyait l'octroi de passeport aux citoyens de RDA, mais il a souligné que la liberté totale de voyager à l'étranger se heurait à deux obstacles : le refus de la RFA de reconnaître la citoyenneté est-allemande et le problème des allocations de devises.

Interrogé sur le point de savoir pourquoi il acceptait ainsi de répondre en direct à des questions, M. Reinhold a indiqué qu'il s'agissait d'« une manifestation du changement intervenu dans la politique des médios. Nous sommes désormais prêts à discuter ». « Les récentes sessions du bureau politique et du comité central, a-t-il souligné, ont été des tournants décisifs.

Au cours de leur rencontre, M. Krenz et l'évêque Werner Leich ont souligné, selon ADN, la nécessité de . trouver des réponses

utiles à tous et à chacun aux questions qui agitent et qui interpellent tous les citoyens -Selon ADN, les deux parties ont exprimé leur volonté d' - ouvrir un nouveau chapitre de la coopération constructive entre l'Estat et l'Eglise », notamment pour « promouvoir des changements dans la société ». Elles out estimé qu'il ne fallait « exchure personne » du dialogue en cours et ont parké d'e une politique des médias qui soit imprégnée de transparence et de réalisme et qui soit pro-che de la vie ».

che de la vie ».

L'évêque Werner Leich a révêlé par ail-leurs que M. Krenz avait supervisé lui-même il y a dix jours les opérations de police à Leipzig pour éviter toute répétition des vio-leurs affrontements qui avaient marqué le quarantième anniversaire du pays quelques tours apparauent

# Les partisans des réformes ne sont pas isolés

La nomination à la tête du Parti communista est-allemand de M. Egon Krenz ne signifie pas que la lutte pour le pouvoir en RDA soit réglée pour les années à venir. D'ici au prochain congrès, en mai, beaucoup de choses peuvent encore

Les événements de ces dernières semaines en RDA, qui ont permis d'observer, au sein même du parti, de très fortes tensions, laissent penser que le SED est entré dans une zone de turbulence dont bien malin scrait celui qui pourrait aujourd'hui en prédire l'issue.

Dans cette situation, le choix de M. Krenz n'est pas forcément illogique. Tout laisse penser que les événements out été trop vite pour permettre au bureau politique de se décider rapidement sur la direction à presente et qu'es e métére. tion à prendre et qu'on a préféré temporiser. La solution Krenz, dauphin désigné depuis des années, avait le mérite d'être déjà prête et d'offrir à M. Honecker une porte

avait dû s'effacer devant un adversaire. Connu pour ses positions orthodoxes, le nouveau secrétaire général rassure en outre ceux qui n'acceptent que contraints et forcés la nécessité de certaines réformes.

Il a fallu apparemment la crise provoquée par l'afflux de réfugiés est-allemands en Hongrie, cet été, pour faire comprendre à beaucoup que quelque chose ne marchait décidément pas en RDA. En l'absence de M. Erich Honecker, hospitalisé en août pour des pro-blèmes de vésicule biliaire dont on ignore la véritable gravité, le pays avait tout d'un coup donné l'impression d'un navire à la dérive. Le bureau politique était resté pendant plusieurs semaines dans l'incapacité de prendre d'autre décision que se murer dans un refus obstiné de discussion et couper tout contact, y compris avec ses interlocuteurs ouest-allemands habituels. Ce n'est qu'au retour de M. Erich Honecker, alors que la M. Erich Honecker, alors que la cellébration du quarantième anniversaire de la RDA approchait,

Temergence.

apprenait-on également, avait été elle-même précédée par l'envoi à Dresde, et à ce titre l'un des grands

Dresde d'une commission de

que des négociations ont pu s'enga-ger avec les Hongrois et les Alle-mands de l'Ouest pour trouver une issue.

#### L'affaire Modrow

La crise donnait pourtant raison à ceux qui, depuis plusieurs mois, dans les instances du parti, ten-taient en sourdine de faire comprendre que des changements s'imposaient. L'affaire de l'inter-diction de la revue soviétique Spoutnik, qui avait provoqué des protestations dans de nombreuses organisations du parti, avait révélé en décembre dernier que la belle unanimité de façade dont on cherchait encore à se convaincre était plus fragile qu'il n'y paraissait. La garde prétorienne de Honecker avait réussi jusqu'à présent à tenir tête, mais l'affaire Modrow a révélé qu'elle devait désormais compter avec de nouvelles forces dont elle ne pouvait totalement empêcher l'émergence.

barons du parti en province, M. Hans Modrow n'a pourtant jamais réussi à être nommé an bureau politique. C'est un communiste convaincu et intègre, connu pour préférer habiter un petit appartement en ville plutôt qu'une des somptueuses résidences de fonction réservées aux hauts fonctionnaires du parti. Mais il passe surtout pour être un admirateur de la perestroïka soviétique, et être favorable à des réformes importantes en RDA même. Le 24 juin dernier, Neues Deusschland publiait une attaque en règle contre la direction du parti de Dresde, accusée de ne pas suivre la honne ligne.

Quelques jours plus tôt, M. Modrow, selon l'hebdomadaire ouest-allemand Der Spiegel, avait été l'objet d'une offensive monée, lors d'une réunion du comité cen-tral, par le responsable de la propagande du SED, M. Joachim Herrmann. Cette offensive,

contrôle du parti dirigée par un autre membre du bureau politique, M. Gunther Mittag, responsable pour les affaires économiques.

MM. Herrmann et Mittag ont été les deux seuls membres du bureau politique, en dehors de M. Erich Honecker, à faire les frais du coup de balai du 18 octobre. Eux-mêmes étaient, chacun dans son secteur, l'objet de nombreuses critiques. Il serait toutefois étonnant que leur départ n'ait rien à voir avec l'échec de leur teux live d'éligiestion de M. Modrague Six de l'éligiestion de M. Modrague Six de l'éligiestion de M. Modrague Six de l'éligiestion de M. Modrague Six de l'éligiestics de la leur teux de l'éligiestics de la M. Modrague Six de l'éligiestics de la leur teux de la leur teux de l'éligiestics de la leur teux de leu d'élimination de M. Modrow. Si tel était le cas, cela montrerait au moins que s'il n'y a pas, au sein du bureau politique, une majorité pour un changement de cap brutal, les partisans de réformes sont néan-

moins moins isolés qu'il n'y paraît. Parmi les dix-huit membres titulaires restants automod'hui, on ne compte guère pourtant qu'un seul partisan déclaré de réformes : M. Gunther Schabowski, soixante ans, premier senétaire du district de Berlin. Journaliste de profes-sion, ancien rédacteur en chef de Neues Deutschland, marié à une Soviétique, il passe pour être un candidat possible à la tête du parti en cas de changements plus impor-tants et pour avoir l'oreille, lui aussi, de M. Mikhall Gorbatchev.

Le rapport de forces n'est cepen-dant pas très aisé à définir au sein du bureau politique. Sur les dix-huit membres actuels, un d'entre eux. M. Erich Mielke, ministre d'Etat, a quatre-vingt un ans ; dix autres sont septuagenaires. Deux encore ont soixante-neuf ans. La plupart out derrière eux des expé-riences similaires à celle de M. Erich Honecker, ont été formés dans les luttes contre le nazisme, mais aussi contre la socialdémocratie, pour l'internationa-lisme communiste. Il serait faux pourtant de croire qu'ils constituent un front uni.

#### En attendant le comité central M. Kurt Hager,

soixante-dix-sept ans, responsable de l'idéologie, qui s'est rendu la semaine dernière à Moscou, a été l'un des premiers à proclamer la nécessité du dialogue pour répon-dre aux événements de ces der-nières semaines. Les plus jeunes, à l'instar de M. Egon Krenz ou de son ami M. Siegfried Lorenz, pre-mier secrétaire de Karl-Marramier secrétaire de Karl-Marx Stadt, avaient ces dernières années plutôt la réputation de durs. En revanche, le président du syndicat unique, M. Harry Tisch, soixantedeux ans, a été ces derniers jours un de ceux qui ont estimé urgent de faire quelque chose. M. Werner Eberlein, le chef du district de Magdebourg, fils d'un dirigeant communiste allemand assassiné en URSS sons Staline, ancien interprète lui-même de Khronchtchev, est de ceux qui pourraient le cas échéant peser de leur poids pour les

La prochaine réunion du comité central, prévue dans les semaines à venir, permettra peut-être de les tendances. nieux voir les nouve Les trois membres du bureau politique éliminés pourraient être remplacés. Si le bureau politique, qui détient l'essentiel du pouvoir sur l'appareil central, est difficile à faire bouger, les rapports de forces au sein du comité central, habilité à en nommer ou à en démettre les membres, penvent changer. Les grands barons dans les provinces, là où précisément ont eu lieu ces derniers jours les premières amorces de discussions avec l'opposition, mais aussi d'autres tenants des

réformes, auront leur mot à dire.

**HENRI DE BRESSON** 

# L'alternative de M. Krenz : être un Grosz ou un Jakes

Ironiquement, le quotidien de Solidarité, Gazeta Wyborcza, notait jeudi 19 octobre que, dans illeure tradition du monde communiste, Erich Honecker avait quitté le pouvoir « pour raieux-mêmes, avec le limogeage de Gomulka en 1970, n'avaient pas failli à la tradition.

La formulation utilisée par M. Honecker devant le comité central du SED pour « proposer sa démission > rappelle étrange ment les circonstances du départ d'un autre vieux dirigeant du camp socialiste : le Hongrois Janos Kadar. « Compte tenu de santé ne permet pes d'avoir la force et l'énergie exigées par la conduite du destin de notre parti et de notre peuple », a dit M. Erich Honecker. « Compte tenu de mon âge et du besoin de renouveau du parti, je vous demande de ne pas me réélire secrétaire général », avait déclaré M. Janos Kadar en mai 1988.

succédait l'ambitieux Karoly Grosz, qui connaît aujourd'hui

bien des déboires, c'était M. Gustav Husak, le numéro un tchécoslovaque, qui avait dû céder la place à un secrétaire général plus jeune, M. Milos ans, on a pu voir les effets de l'onde de choc gorbatchévienne sur une génération de dirigeants communistes que l'on avait couturne d'appeler ∢ les vieiliards cacochymes ». Hormis les apparemment inébranlables Todor Jivkov et Nicolae Ceausescu, la classe dirigeante des pays socialistes est donc à présent sérieumt rajeunie. Mais l'effet Gorbatchev peut perfois se limiter au ement, comme on l'a vu en Tchécoslovaquie, où la politique répressive de M. Jakes n'a rien à envier à celle de son prédécesseur. M. Egon Krenz, le nouveau numéro un est-allemand,

Si la comparaison avec M. Jakes paraît la plus tentante, au vu des premières déclarations de M. Krenz et de l'absence de nouvelles têtes au bureau politi-que du SED, la trajectoire de M. Karoly Grosz peut être riche

sera-t-il un Grosz ou un Jakes ?

mands de l'Est. Au moment de son élection à la tête du PSOH M. Grosz était perçu comme un communiste orthodoxe, plutôt conservateur, mais capable de s'adapter aux aspirations réformatrices de la société hongroise.

#### Des réformateurs bien cachés

Au cours des treize mois de son règne - car le début de sa mise à l'écart remonte à juin dernier, lorsque le comité central l'affubla de trois codirigeants - M. Grosz n'a pas cherché à cacher ses convictions profondément communistes, mais il n'a pas pu s'opposer à la montée de la pression réformatrice, à l'inténeur et quement malgré lui, il a accepté progressivement le multipartisme, la réhabilitation d'Imre Negy, une liberté d'expression quesi totale dans le pays... Il est ral de la transition vers la démo-

cratie. Ce schéma est de toute évidence envisagé pour M. Krenz, à

Varsovie comme à Budapest. malgré le scepticisme de rigueur. Les premières réactions en témoianent : à première vue. M. Egon Krenz n'incame pas la nouveauté, mais peut-être un changement d'individu à la tête de l'Etat et du parti est-il le pre-mier pas indispensable pour

débloquer la situation. Interrogé mercredi par la télévision hongroise, M. Egon Bahr, expert du SPD ouest-aliemand pour les questions de sécurité, affirmait qu'il existe bien au sein de l'équipe dirigeante estallemande des « hommes favorables à la réforme », mais qu'ils ne peuvent pas encore se dévoiler ; lui-même a refusé de les nommer. On entend régulièrement le même genre de propos sur la Tchécoslovaquie ou la Bulgarie. « Ils » sont bien lè, mais per-

sonne ne peut les identifier. Vraie ou fausse, cette situation met cruellement en lumière l'une des failles du système communiste : l'indigence du personnel politique. Les « vieux lions » se retirent, l'un eprès l'autre. écartés dans des conditions sou-

vent humiliantes, mais il n'y a De même œ'îl n'v a pas plusieurs Walesa dans les pays socialistes, Gorbatchev. Un compagnon de Cadar confiait amerement cas derniers jours à Budapest : « Kadar a commis l'erreur de batchev ; il pensait qu'il finirait comme Khrouchtchev et n'a pas compris qu'il y avait là une réelle possibilité pour la Hongrie d'aller de l'avant. Après Kadar, le parti a de nouveau raté le coche et s'est laissé déborder, parce qu'il était dirigé par des gens médiocres ». N'est-ce pas là, rétorquera-t-on à cet ancien din geant, un signe de faiblesse structuralle du système? Non,

personnes, dû à la faiblesse de la politique des cadres de Kadara. Il semble que « la faiblesse de reprendre cet suphémisme, n'a pas seulement atteint la Hongrie. mais bien tous les pays de l'Europe de l'Est de ces demières

répond-il, c'est e un problème de

SYLVIE KAUFFMANN

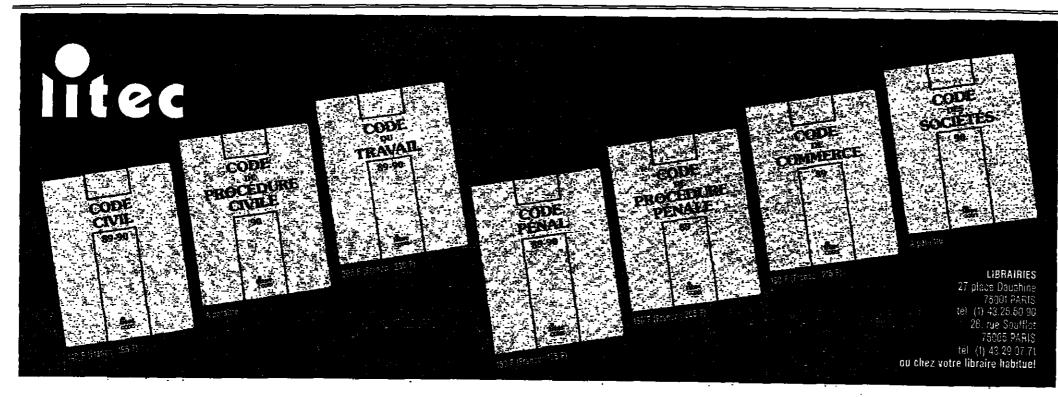







: = 72

# du Parti communiste

# «La RDA restera un Etat souverain»

réaffirme à Francfort le vice-ministre est-allemand des affaires étrangères

FRANCFORT

de notre envoyée spéciale Nous avons besoin de citoyens responsables, critiques, informés. Nous sommes résolument pour la dialogue, a déclaré, jeudi 19 octobre à Francfort, le vice-ministre est-allemand des affaires étrangères, M. Harry Ott. Et il a sjouté dans le même souffle que la seule condition est que ce dialogue ait pour objectif le développement du socialisme en RDA. On ne peut guère attendre d'un apparatchik est-allemand qu'il change totalement de langage du mercredi au jeudi; on espérait tontefois un peu plus de M. Ott, qui s'exprimait le 19 octobre devant le public distingué du séminaire qu'organise chaque année l'Institute for East West Security Studies de New-York. « Nous avons besoin de

York.

M. Ott n'aura fait finalement qu'exposer, une fois de plus, deux idées fixes du régime est-allemand depuis des années. La première de ces obsessions c'est que tout problème peut et doit être réglé dans et par le socialisme. « Un système évolutif », a dit M. Ott, en convenant « qu'il n'a pas ancore résolu toutes ses contraencore résolu toutes ses contra-dictions ». Voilà qui laisse assez peu de place à l'idée de plura-lisme, du moins pour la tendance à laquelle appartient M. Ott au sein du PC est-allemand.

Il se confirme toutefois, si l'on en juge par les propos qu'il a tenus ensuite en petit comité, que les nouveaux dirigeants de Berlin-Est sont résolus à lâcher du lest dans le domaine des médias, ainsi que sur l'autre question urgente, celle des voyages à l'étranger. Il semble ausai que les préoccupations prioritaires des nouveaux dirigeants soient d'ordre économique. Un débat virulent est en cours dans le Parti depuis près de deux ans sur ce que les Alle-

mands de l'Est appellent « l'éco-nomie sociale », un modèle qu'ils l'extérieur, personne n'a besoin étaient fiers d'opposer au modèle d'apprendre la liberté ». étaient fiers d'opposer au modèle occidental et qui consiste à mener de front une politique de crois-sance et une politique sociale active. La RDA, semble-til, n'en a plus les moyens aujourd'hui.

La deuxième et vieille obsession, qui ressortait du discours du vice-ministre des affaires étrangères, c'est l'idée que tous les maux viennent de la République fédérale. « La RDA est et restera un Etat souverain », a dit M. Ort, qui s'est plaint des ingérences de Bonn et de sa tendance à vouloir dicter à la RDA ce m'il conviers. Bonn et de sa tendance à vouloir dicter à la RDA ce qu'il conviendrait d'entreprandre en matière de réformes. Enfourchant un classique de la propagande est-allemande, M. Ott a aussi reproché à Bonn de « reléguer la RDA au rang d'Etat de seconde zone ». Il faisait alfusion à l'attribution automatique de la citoyenneté ouest-allemande aux ressortissants de la RDA qui sombaitent l'acqué. duest-allemande aux ressortissants de la RDA qui souhaitent l'acquérir. Cette querelle n'est pas nonveile mais elle pourrait, dans les mois qui viennent, devenir très aigué, cette pratique constitutionnelle ouest-allemande paraissant, dans la situation actuelle, assez antiscoment de l'acceptant antinomique de l'éventuel octroi de la liberté de voyager pour les citoyens de la RDA.

# Les apaisements de M. Genscher

M. Genscher avait pourtant pris toutes les précautions possi-bles dans le discours qu'il avait prononcé jendi matin à Francfort.

Nous ne voulons pas nous ingé-rer dans les affaires intérieures de la RDA, avait-il dit, mais nous voulons que les gens en RDA puissent s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Etat dans lequel ils vivent. L'usage qu'ils feront des libertés qu'ils conquer-ront est leur affaire. Personne n'a

allemande avait souligné que ce sont les Allemands de l'Est qui réclament des réformes et que leur désir de liberté « honore la nation toute entière». De jour en jour, il devient plus clair que quarante ans de séparation n'ont fait ni de l'Europe deux Europes, ni de la nation allemande deux nations les automatics de la nation allemande deux nations de la nation allemande deux nation de la nation allemande deux nation de la nation allemande deux nation de la nation allemande deux nat nations. Les nations ne sont pas fondées sur les idéologies. Il n'existe ni de nation capitaliste allemande, ni de nation socialiste allemande ». a encore déclaré
M. Genscher, après avoir rappelé,
une nouvelle fois, que la République fédérale ne remettait pas pour autant en cause les traités qu'elle a signés et, par consé-quent, pas non plus l'existence de la RDA.

la RDA.

Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Die Zeit, paru mercredi, M. Genscher se défend sur un autre front. Il répond an reproche qui hui est fait en Occident de préférer la perspective d'une « grande Europe » incluant, à terme, des pays de l'Est, mais sans les Américains, à celle de l'intégration européenne occidentale, à savoir la construction à douze d'une Europe monétaire. douze d'une Europe monétaire, politique, voire, plus tard, militaire. Il dément sur tous les points, affume que mi la dissolution des alliances militaires, ni le départ des Américains ne sont pour demain, se présente comme départ des Américains ne sont pour demain, se présente comme un fidèle de Jacques Delors et un pionnier de la construction communantaire; répète que cette dernière n'est pas, à ses yeux, un obstacle, mais, au contraire, une condition nécessaire au développement des relations avec les pays de l'Est et des relations interallemandes. M. Genscher a, ces temps-ci, bien du travail pour rastemps-ci, bien du travail pour ras-surer tout le monde.

# Les déséquilibres de l'économie rendent nécessaires des réformes

L'économie est-allemande, une des plus solides à l'Est, a Le chef de la diplomatie onest- subi des dégradations importantes au cours des dernières années. Pour autant, les experts des pays eccidentaux et socialistes réunis à un séminaire sur les relations économiques Est-Ouest à Malente, dans le nord de la RFA, excluent que les récents bouleversements politiques puissent être le résultat d'une quelconque urgence économique. Si les dirigeants commencent à reconnaître la nécessité de l'adoption de réformes, ils les veulent totalement différentes de celles conduites par la Hongrie, la Pologne et l'URSS.

> MALENTE (Schleswig-Holstein) de notre envoyée spéciale

Jouissant d'un PNB par habitant relativement élevé - 52 000 francs par an environ, - d'une solide infrastructure industrielle et n'ayant qu'une dette extérieure limitée, l'économie est-allemande demeure, à en juger par les chif-fres, en bonne santé. Parmi les pays d'Europe de l'Est, estime la com-mission économique pour l'Europe (1), «le seul dont la contentament de la renduction maté. croissance de la production maté-rielle nette (l'équivalent du PNB) s'est accélérée en 1981-1985 par rapport à 1976-1980 est la Répu-blique démocratique allemande». Et si, au cours des deux dernières années, la croissance est loin d'avoir atteint les objectifs définis par le plan, elle se situait néan-moins, de source occidentale, à CLAIRE TRÉAN 2,5 % annuellement environ.

rieurs du pays n'ont pas été visiblement affectés par la détérioration des relations au sein du CAEM (2), et la RDA a considérablement développé ses flux commerciaux avec la RFA depuis le début de 1989. Gérant prudemment ses devises, elle même une religious économique enférieure de politique économique extérieure de « bon père de famille », passant uniquement les contrats qu'elle est absolument certaine de pouvoir bonorer. En conséquence, alors que les réserves de change des pays de l'Est engagés dans de profondes réformes (Hongrie, Pologne, Union soviétique) ont fondu, celles de la RDA se sont gonflées, passant de 6,8 milliards de dollars en 1984 à 9,7 milliards en 1988.

Il existe néanmoins d'importants déséquilibres au sein de l'économie, auxquels le nouveau secrétaire général du Parti communiste, M. Egon Krenz, n'a pas manqué de faire allusion, même de manière très évasive, au cours de son dis-

Par-delà les mesures spécifiques, le pouvoir doit impérativement résoudre le problème du manque de motivation de la population estallemande. M. Krenz a insisté sur la nécessité d'améliorer la produc-tivité de la force de travail de la RDA. Quoi de pius naturel que la détérioration inexorable de la moti-vation des employés dans ce pays où l'échelle des salaires est l'une des plus réduites du monde et où la protection sociale est totalement assurée ? L'un des cadres supérieurs de Robotron, la principale entreprise d'Etat (combinat) dans le secteur de l'électronique, nous confiait que si le salaire ouvrier moyen est de 1 400 marks par mois (environ 4 700 francs environ an cours officiel), celui d'un directeur d'usine avoisine 2 200 marks. Côté dépenses, officiellement, les Alle-mands de l'Est se logent facilement et pour presque rien (un apparte-ment correct se loue moins de 50 marks par mois. En réalité, malgré des programmes de construc-tion ambitieux, une pénurie grave subsiste. Pour acquerir une automobile, ils doivent débourser presque un salaire annuel et atte une dizaine d'années.

#### Les conséquences de l'exode

Les frustrations issues d'une telle situation, le pouvoir ne peut les ignorer, sous peine de voir partir même ceux qui sont actuellement paralysés par la peur de ne pouvoir s'insérer convenablement (2) Conseil d'assistance é que mutuelle, on COMECON.

dirigeants peuvent d'autant moins accepter les départs que si le nom-bre de ceux qui ont jusqu'à présent réussi leur exode est supportable, la main-d'œnvre qualifiée fait désormais défant

Et même sans compter l'exode, la population vieillit et diminue « Nous avons besoin de chacun de nos docteurs, de chacuns de nos chercheurs », sospirait le cadre de Robotron. C'est en effet dans le secteur médical et paramédical, celui de la recherche et des industries de pointe que les départs sont le plus cruellement ressentis, esti-ment les observateurs. Or la politique d'investissement menée par M. Erick Honecker, et qui a été critiquée dans le discours de son successeur, a assigné plus de 15 % de l'investissement total des entreprises au secteur de l'électronique et des technologies de pointe, alors que les usines automobiles conti-ment à produire des moteurs deux temps et que l'ensemble de l'appa-

Seule mesure que l'on pourrait qualifier de réforme économique an cours des dernières années, celle qui autorise depuis le 1º janvier 1989 certaines entreprises à réin-vestir à leur gré 25 % de leurs bénéfices. Mais aucun résultat concret n'a été observé pour l'instant. La politique d'investissement est d'antant plus importante en RDA que la quasi-totalité de la production provient des cent vingtneuf combinats, ces conglomérats d'Etat gérés presque entièrement en direct de Berlin-Est. Le nombre d'entreprises employant moins de cent personnes qui, par leur petite taille, pourraient offrir davantage de flexibilité, a été réduit de 8 435 en 1971 à 729 en 1985, selon les statistiques de la Commission des Nations unies pour l'Europe.

Sans programme visant à offrir une véritable autonomie aux combinats, voire à les démanteler et à favoriser l'émergence de véritables PME, on voit mal comment le fonctionnement de l'économie de la RDA pourrait être modifié. S'il a maintes fois affiché son refus de suivre l'exemple des réformes hon-groise, polonaise, ou soviétique, le gouvernement n'a pas donné pour l'instant d'indice sur la manière dont il comptait mener à bien sa

## FRANÇOISE LAZARE

(1) Economic Reforms in the European Centrally Planned Economics, Economic Commission for the Europe, United Nations, 112 Geneva, 10, Swit-

# Le Monde EN BANOUE DE DONNÉES

LE TEXTE INTÉGRAL DU MONDE INDEXÉ DEPUIS JANVIER 87 EN LIGNE SUR VOTRE TERMINAL OU VOTRE MINITEL POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

SINORG G CAM. SERVEUR

Tél.: (1):45-38-70-72.

#### L'église de Gethsemani, cœur de la contestation berlinoise Dans la foule d'environ sixréunions et manifestations des veau chef du parti tente de par-

## BERLIN

de notre envoyé spécial

Mangliers parle en chaire dans l'église de Gethsemani, c'est dans un allemand impeccable raffiné et élégant. Mais lorsque, son prêche terminé, il se mêle à la foule, il reprend son parler de titi berlinois de Prenzlauer-Berg, le quartier des « branchés » de la capitale est-allemande.

Son propos reste cependant le même dans i'un ou l'autre langage et est marqué d'un pessimisme lucide sur les conséquences du changement qui vient de se produire à la tête de la RDA: «Le point pour nous assential, la question du rôle dirigeant du Parti communiste, a été réaffirmé avec force par Egon Krenz, déclare-t-il. Tant qu'il n'v aura pas de véritable opposition légale dont la vocation est de parvenir au pouvoir, on ne pourra pas parler de véritable changement en RDA. »

cents personnes, venues assis-ter, jeudi soir, à l'office religieux d'intercession en faveur des personnes arrêtées lors des manistations du 8 octobre, les jugements portés sur le nouveau secrétaire général du parti sont encore plus vifs : « Egon Krenz a toujours été le chien courant de Honecker, chargé de prendre les positions les plus dures et les plus extrêmes. Comment de Berlin. pourrait-il changer du jour au lendemain ? > Le constat sans complaisance dressé mercredii par M. Krenz sur la situation du pays n'est même pas porté à son actif : « La ficelle est grosse, elle avait déjà servi à Honecker lorsqu'il a remplacé Ulbricht. Tout ce qui va mai, on le met sur le dos de celui qu'on a chassé du

DOUVOIT... > L'église de Géthsemani est plus que jamais une sorte de supermarché de la contestation berlinoise. Devant l'église, où brûlent de nombreux cierges, cat été disposés les panneaux d'informations sur les prochaines

groupes d'opposition que la presse officielle, même encouragée à la critique par M. Egon Krenz, ne se risque pas encore à annoncer. Le panneau devant lequel la foule, jeudi soir, est la plus dense, est celui du nouveau Parti social-démocrate de la RDA (SDP), qui publie ses statuts et le nom de ses responsables locaux dans les divers quartiers M. Egon Krenz ne cesse de répéter, depuis son accession au

pouvoir, que la situation est

« compliquée ». Sur ce point, il semble qu'il ait raison. Il n'est pas simple de chercher à se donner aux yeux de la population une image de réformateur sans modifier radicalement le cadre politique dans lequel s'effectue débat public aujourd'hui en RDA. La situation est également compliquée pour les mouvements d'opposition un peu dépassés par l'ampleur des foules qu'ils draînent dans les églises et dans la rue, qui va audelà de tout ce qui s'est produit dans l'histoire de la RDA.

qu'avaient, en leur temps, conclus MM. Ulbricht et Honecker. Il a rencontré, dès le lendemain de sa nomination, le président de la Conférence épiscopale nande, l'évêcue Weme Leich. Selon le quotidien du parti, Neues Deutschland, les tenus des « questions du développement de la démocratie socialiste ». Ils sont tombés d'accord sur le fait que « toutes les catégories de la population doivent participer à l'exercice de la volonté générale comme des citoyens majeurs, dans le respect de leurs droits et de leur devoir, afin que puisse se traduire dans la vie ce qui est écrit dans la loi ». La manière dont cet ambitieux programme devra être mis en œuvre est cependant interprétée de façon fort différente dans les travées de l'église de Gethsemani et dans les couloirs du comité central. La situation est compliquée...

venir à un compromis au som-

met, à l'image d'ailleurs de ceux

LUC ROSENZWEIG

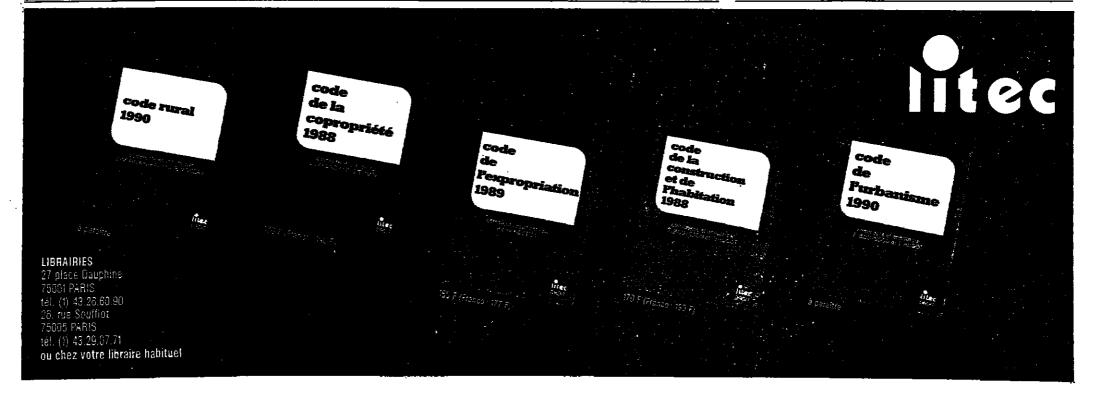

□ TCHECOSLOVAQUIE : BOGvelles arrestations. - La police tchécoslovaque a interpellé et placé en garde à vue, jeudi 19 octobre, une vingtaine de membres du comité tchécoslovaque de la Fédération internationnale d'Helsinki (FIH). L'objectif de cette opération était d'empêcher les membres du comité de participer à une réu-nion de travail avec le président de la FIH, qui devait avoir lieu jeudi. Parmi les personnes interpellées figurait M. Jiri Hajek, soxanteseize ans, ministre des affaires étrangères lors du printemps de Prague, déjà interpellé mardi avec quatre autres dissidents. - (AFP.)

□ URSS: important cortège funèbre aux obsèques de Merab Kos-tava. – Plusieurs centaines de milliers de personnes ont accompagné vers la cathédrale de Sion à Tbilissi, jeudi 19 octobre, le cer-cueil de Merab Kostava, a-t-on indiqué de source nationaliste géorgienne. Le dirigeant nationaliste avait trouvé la mort la semaine

□ URSS: la catastrophe aérienne en Azerbaïdjan. — L'Illiouchine 76 des forces aériennes soviétiques qui s'est écrasé mercredi 18 octobre près d'un aéroport militaire en Azerbaïdjan, faisant cinquantesept victimes (le Monde du 20 octobre), avait un réacteur en feu, ont indiqué jeudi les Izvestia, l'organe du gouvernement soviétique. – (AFP.)

La marine refuse la solution d'attente de Dassault Or, en 1993, la version navale du Rafale de Dassault ne sera pas prête pour prendre la relève des Crusader : elle ne le sera pas avant la fin de 1998. Il faut donc trouver une solution provisoire pour les cinq à six ans à couvrir entre le départ des Crusader et l'arrivée du

Rafale. Dassault propose de rénover le système d'armes et la cellule actuels du Crusader. La marine préfère acheter d'occasion une quinzaine de F-18 à l'aéronautique navale américaine.

Se faisant l'interprète de l'étatmajor, l'amiral Goupil règle son compte au Crusader rénové dans Cols bleus. Avec, d'abord, des

Le temps

des sompçons

arguments techniques : le Crusa-der, en son état actuel, présente des criques (autrement dit, des fis-sures) de sa structure, il enregistre de fréquentes pannes de vol, il a des performances inférieures à celles des avions qui hi servieur celles des avions qui lui seraient opposés, il est cher à l'entretien et son constructeur manque des pièces de rechange nécessaires.

Avec, aussi, des arguments mili-

taires qui font réfléchir. « Les menaces auxquelles les Crusader seratent confrontés, explique le major général de la marine, sont de plus en plus à base d'avions modernes et performants (Mig-29 par exemple) capables à la fois d'attaquer à basse altitude ou d'intercepter à grande distance : seul un intercepteur doté d'un sys-tème d'arme, en particulier d'un radar détectant à toutes altitudes,

peut désormais y faire face. Ce point souligne à la fois l'obsoles-cence de plus en plus marquée du Crusader actuel et la médiocrité d'une modernisation à base d'une technologie datant de 1975, com-portant un radar incapable de satisfaire les performances de détection requises. >

Exit, donc, la solution Dassault qui consiste à installer sur le Crusa-der rénové des équipements comparables à ceux qui existent déjà sur l'intercepteur Mirage F-1. Et vive, dans ces conditions, l'achat d'une quinzaine de F-18 d'occasion aux Etats-Unis, le temps d'attendre l'arrivée du Rafale, qui deviendrait l'avion de base de l'aéronautique navale française pour succéder aux F-18 et aux Super-Etendard.

F-18 et aux Super-Etendard.

Naturellement, le constructeur du Rafaie ne l'entend pas ainsi. Il soupçonne la marine d'être foncièrement hostile au Rafale et, en vérité, de continuer à s'équiper en avions américains une fois le feu vert donné aux premiers F-18.

Ce que dément formellement l'amiral Goapil dans Cols bleus.

La solution préconisée est limitée et intérimaire, explique-t-il. Elle conforte la décision de la marine de s'équiper à terme du seul Rafale, comme l'atteste d'ailleurs le projet retenu de commander quatre-vingt-six avions de ce der quatre-vingt-six avions de ce type pour l'ensemble des missions de reconnaissance, d'assaut et d'interception », aujourd'hui accomplies par des Crusader vieil-lissants, des Etendard IVP et des Super-Étendard.

#### Une bataille de chiffres

Il y a une semaine (le Monde du 17 octobre), l'amiral Philippe de Gaulle, sénateur RPR de Paris, était intervenu dans le débat en volant au secours de la marine. Il était allé jusqu'à affirmer que la perspective de devoir acheter des matériels étrangers (en la circons-tance le F-18) n'avait jamais par le passé retenu le général de Gaulle de le faire, pourvu que la France disposat des meilleures armes.

Devant la commission sénato-riale des affaires étrangères et de la désense, dont le sils du fondateur de la Ve République est membre, le ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevènement, a tenu à s'expliquer au milieu de cette semaine en invoquant principalement des arguments financiers sans se prononcer sur le fond même du débat qui, au ton qu'il est susceptible de prendre désormais, sera tranché « au plus haut niveau de l'Etat », selon le ministre lui-

Grosso modo, a confié M. Chevènement aux sénateurs, « la réno-vation des Crusader coûte environ 1,2 milliard de francs quand l'achat de quinze F-18 d'occasion revient à 3,3 milliards de francs, sans compter les armements à leur

En réalité, ces deux évaluations ne portent pas sur l'ensemble de l'opération. Selon des estimations de la délégation générale pour l'armement, le coût de la modernisation des Crusader est bien de 1 200 millions de francs, mais il faut y ajouter 530 millions de francs pour leurs munitions. Aux mêmes conditions, le coût des F-18 est de 3 360 millions, auxquels s'ajoutent 375 millions pour les armements. Soit un écart de l'ordre de 2 milliards de francs au profit de la solution Dassault si le constructeur réussit à maîtriser ses prix. Cette différence serait moindre, selon les marins, qui la ramènent à 1 milliard, pour peu que l'on imagine que le coût de la formule Dassault a été sous-évalué pendant que celui de la solution du F-18 a été surévalué pour les besoins de la démonstration.

Devant les sénateurs, M. Chevènement a paru laisser à la marine et à Dassault une porte de sortie. Il a, en effet, expliqué que la solution du F-18 reporterait le besoin en Rafale à l'horizon 2004, ce qui permettrait le remplacement simultané de ses Crusader et de ses Etendard par la marine nationale.

JACQUES ISNARD

La marine fait donner l'artillerie lourde contre le projet Dassault de moderniser les Crusader embarqués sur les porteavions Foch et Clemenceau, de préférence à une solution avancée par l'état-major qui consisterait à acquérir d'occasion des étrangers qui participent à la réunion de la CSCE sur l'environ-F-18 aux Etats-Unis. C'est le vice-amiral d'escadre Yves Goupil, major générai de la marine, qui, dans un entretien à

paraître dans Cols bleus, se déclare hostile à la solution Dassault au motif qu'elle est **c** opérationnellement mauvaise » et porteuse de « tragiques déconvenues » à terme. On savait la marine nationale et le constructeur français à couteaux tirés dans cette affaire. Voilà que la querelle est aujourd'hui mise sur la place publique, à charge pour le gouvernement de trancher, au plus tard, l'an prochain. L'amiral Goupil n'est pas n'importe qui. C'est, de formation, un pilote de chasse embarquée. Il a, dans le passé, supervisé les essais du Crusader avant son achat par la France aux Etats-Unis du temps du sénéral de Gaulle à l'Elevée. Il se

général de Gaulle à l'Elysée. Il a commandé une flotille de Crusader embarquée sur porte-avions. Il est major général de la marine, c'est-à-dire l'homme des programmes et des budgets à l'état-major, après avoir dirigé le cabinet militaire du ministre de la défense entre 1984 et 1988. S'il parle, c'est avec l'accord du chef d'état-major de la dernière dans un accident de voi-ture. - (AFP.) marine, l'amiral Bernard Louzeau.

fond du débat est le remplacement à bord du Foch et du Clemenceau avant 1993, date à laquelle ces appareils auront une trentaine d'années, c'est-à-dire l'âge de la avoir encore en service depuis que l'armée de l'air philippine s'en est déssaisie, il y a deux ans. COLLOQUE

# **MANAGER** L'EUROPE DES DIFFERENCES

10 novembre 1989 - METZ

Expériences de dirigeants européens et travaux de spécialistes seront confrontés pour analyser l'impact des différences intra européennes sur :

- la stratégie - le marketing

Entre les marins et Dassault, le

des avions Crusader d'interception

retraite, puisque la marine fran-çaise est la seule au monde à en

- le management - l'environnement de l'entreprise



**ECOLE SUPERIEURE INTERNATIONALE DE COMMERCE** 

CENTRE EUROPEEN DE MANAGEMENT INTERNATIONAL

3, place Edouard-Branty - Technopôle METZ 2000 - 57070 METZ Renseignements Inscriptions: Madame MATHIEU - ISBDEC - Tél. 87.56.37.37

-Je suis très intime avec ma banque, on a un code secret pour communiquer.



# Téléservice BNP. La BNP sur Minitel.

Votre banque confortablement chez vous. Le Téléservice BNP vous permet 24 heures sur 24 d'accéder directement à vos comptes BNP et d'effectuer à domicile toutes vos opérations bancaires courantes. En toute confidentialité. Il vous suffit de faire 3614 BNP. Vos 3 premiers mois d'abonnement gratuits, si vous vous abonnez avant le 30 novembre 1989\*.

\*Au lieu de 32,00 F par mois. Offre réservée aux particuliers s'abonnant pour la première fois. Coût de la communication Minitei : 0,13 à 0,37 F la minute.



C'est gagner.

# **POLITIQUE**

# La démocratie locale aménagée

M. Michel Rocard récuse l'idée d'un redécoupage du territoire mais souhaite une réforme du mode d'élection des assemblées départementales

Une réforme du mode d'élection des conseils généraux est à l'étude ainsi qu'un possible redécoupage des cantons, la fin du renouvellement par moitié des assemblées départementales et le regroupement des scrutins locaux. M. Michel Rocard l'a confirmé, jeudi 19 octobre à Mantes, en s'exprimant devant le congrès des présidents de conseils généraux. Ces der-niers, s'ils sont majoritairement à droite, et attachés au scrutin majoritaire dans le cadre du canton, commencant à mesurer les limites de ce mode électoral, spécialement en milieu urbain. Le premier ministre a, tout au long de son discours, reconnu les réussites de la structure départementale depuis la décentralisation et repris à son compte la notion de « partenariat » entre l'Etat et les collectivités locales, mais il a répondu négativement aux principales demandes institutionnelles et financières de ses auditeurs.

> **NANTES** de notre envoyé spécial

Un premier ministre socialiste devant des présidents de conseils généraux à majorité de droite ; un chef de gouvernement devant des responsables de collectivités locales qui, toutes tendances confondues, en alsiment en Pleter. qui, toutes tennances confondues, se plaignent que l'Etat ne respecte pas les règles du jeu de la décentralisation; un homme qui fut long-temps un régionaliste convaincu devant des étus qui estiment que le département doit être la pièce maitresse des recurses décentralisés. tresse des pouvoirs décentralisés:

M. Michel Rocard savait qu'il
n'aurait pas la tâche facile, le jeudi
19 octobre, en venant participer au
congrès des présidents de conseils
généraux à Nantes.

0.00

- 19 474≥

- - - -

1,745

Le face-à-face promettait d'autant plus que, d'un côté, les élus se plaignent haut et fort d'une évidente volonté recentralisatrice des administrations de l'Etat, que les ministres sont bien loin de toujours freiner, et que, d'un autre côté, M. Pierre Joxe ne se prive pas de dénoncer les abus – tout aussi évi-dents – des nouveaux maîtres du pouvoir local. Le débat public aurait pu être intéressant, mais il n'a pas eu lieu, le ministre de l'intérieur se contentant d'être le témoin muet du discours du chef de gouvernement et celui-ci ne faisant que répondre à l'intervention de M. Jean Puech, sénateur (RI), pré-sident du conseil général de l'Aveyron et président de l'Association des présidents de conseils généraux.

globalement positif

L'hôte n'a pas caché toutes les insatisfactions de ses mandants (le Monde du 20 septembre). Il a redit que « les départements ont réussi la décentralisation», que leurs présidents sont « prêts à assumer toutes leurs responsabilités », que, pour eux, « le bilan est globale ment positif . mais que, pour aller plus loin, il faut un « véritable Etat partenaire - des collectivités

plupart de ses collègues, ont été décues. Car, si le premier ministre a

nariat », s'il a reconnu que « dans l'ensemble, le bilan est très posi-tif », s'il a souhaité que les conseils généraux soient associés aux négociations des contrats de plan Etatrégions - « le chef d'orchestre res-tant le conseil général » - s'il a estimé que « la décentralisation appelle un nouveau dynamisme », il est resté insensible aux autres demandes des présidents de conseils

généraux. Pas question donc de leur accor-der une totale liberté de manœuvre dans l'embauche des personnels d'encadrement de leurs administrations. Pas question de modifier le partage des tâches entre l'Etat et les départements dans la gestion du RMI, car « il est de la responsabi-lité de l'Etat de veiller à la solidarité nationale ». Pas question de revenir sur le projet gouvernemen-tal facilitant le logement des plus défavorisés. Et, surtout, pas question d'annuler le sérieux coup de frein à la croissance de la dotation globale de fonctionnement que l'Etat verse aux collectivités

Cet aspect du projet de budget, en cours de discussion à l'Assem-blée nationale, est un des points bier nationale, est un des points d'accrochage. Or, profitant que soixante-dix de ses auditeurs sont aussi des parlementaires, M. Rocard leur a parlé net. L'Etat ne peut accepter que ses possibilités sinancières continuent à diminuer, alors que celles des collectivités locales augmentent sortement. Le mécanisme d'indexation [de la DGE schellement en vigueur doit DGF actuellement en vigueur] doit être modifié, sauf à admettre qu'il faille augmenter le déficit budgé-taire. » Or, la réduction de ce dernier « est un impératif national ; chacun devra se déterminer par rapport à celui-ci et devra assumer la cohérence de ses choix ». Cela étant, le premier ministre a reconnu

qu'il reste • une large marge de creativité > dans la mise au point du nouveau mode d'indexation et il n'a jamais sous-estimé la créativité parlementaire ».

Les aspects purement institution-nels n'ont pas été oubliés par M. Rocard. Prenant le contrepied des projets du PS et de son premier secrétaire, mais se plaçant dans le droit fil de la pensée présidentielle, il a souligné que • le débat sur le nombre et la taille des régions est mal posé », ajontant » Je ne crois pas à un nouveau découpage admipas a un nouveau accoupage aaministratif de notre pays, qui serait technocratique. De même, il estime que le débat régionalisted é p a r t e m e n t a l i s t e - n'est plus d'actualité . Cela étant, il souhaite une coopération entre régions, une « entente » entre départements et une relance de . la coopération inter-communale ..

Faisant plaisir à ses auditeurs, il a annoncé la création d'une commission, présidée par un élu, chargée d'établir un projet de statut de l'élu. Mais, les prenant à rebrousse-poil, il a jugé qu'il serait - bon de moderni-ser les règles de la vie politique locale. en améliorant les possibilités d'intervention des minorités dans les conseils municipaux, géné-raux et régionaux.

> Une réforme indispensable

Le point de divergence essentiel. bien entendu, est une éventuelle réforme du mode d'élection des conseillers généraux. Dans son dis-cours, M. Puech avait expliqué que ceux-ci devaient représenter « un territoire et une population, qu'ils devaient avoir • un lien personnel • avec leurs électeurs et donc qu'un scrutin de liste accroîtrait • encore méfiance et indifférence vis-à-vis

des hommes politiques ». Or M. Roçard a, lui, mis en avant » les inégalités de représentation, notamment entre zones urbaines et zones rurales -, doutant que la solution soit - seulement dans la créa-tion soit - seulement dans la créa-tion de nouveaux cantons -. il a donc confirmé qu'il avait demandé au ministre de l'intérieur de - con-duire une réflexion, en ayant le souci d'assurer une juste représen-tation de l'appage et du comp selectation de l'espace et du corps élec-toral -, étant entendu qu'il faut - mettre fin au renouvellement par moitié des conseils généraux, facteur d'instabilité » et regrouper les

La discussion qui a suivi, après le départ du premier ministre, a mon-tré que les présidents desconseils généraux ont maintenant pris conscience de la complexité de la situation. Si, dans leur immense majorité, ils restent fermement attachés au maintien du scrutin uni nominal majoritaire dans le cadre du canton, s'ils tiennent à l'exis-tence des cantons ruraux même peu peuplés, pour permettre au conseil général d'être l'animateur de l'indispensable coopération inter-communale, ils sont quelques, as, à desire à reconseilre que le ses, s communale, ils sont quelques-uns, à droite, à reconnaître que la sousreprésentativité des villes ne peut 
plus être tolérée et, qu'en milieu 
urbain, le canton a bien peu d'existence réelle. D'autant que 
M. Jérôme laffré, vice-président de 
la SOFRES leur a expliqué que, si 
l'élu cantonal est largement connu 
dans les cantons de moins de vinet dans les cantons de moins de vingt mille habitants, il est totalement inconnu dans les plus grands.

Une réforme est indispensable et les présidents des assemblées départementales ne sont pas insensibles à des modifications leur permettant d'asseoir leur autorité sur les élus de base. Aussi, l'idée de M. Christian Proust, président socialiste du conseil général du Territoire de Belfort, d'un scrutin à l'allemande, per-mettant de combiner une élection majoritaire dans le canton avec une composition proportionnelle de l'Assemblée, si elle a été contestée par M. André-Georges Voisin, sénapar M. Andre-Georges Voisin, sena-teur (app. RPR) et président du conseil général d'Indre-et-Loire, a été soutenne par M. Paul Girod, sénateur (UDF) et président du conseil général de l'Aisne. Mais M. Olivier Duhame, directeur de la revue Pouvoirs a rappelé aux congressistes que l'application de la proportionnelle pourrait inverser le rapport des forces entre la droite et la gauche. Ce débat-là est trop ouvertement politique pour être conclu facilement. Les socialistes doivent le savoir. M. Michel Rocard est-il prêt à s'avancer sur ce chemin

THIERRY BRÉHIER M. Baylet est partisan des s d'initiative municípale. - Dans une interview publiée par Libération du 20 octobre, M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat chargé des collectivités formule des référendums d'initia-tive municipale. Il explique que « sur proposition du maire ou de la majorité qualifiée du conseil municipal, les administrés pourraient être consultés -. M. Baylet souhaite d'autre part, que la réflexion s'engage sur le rôle des minorités dans les conseils régionaux, généraux et municipaux. Il se déclare favorable à un renforce-

ment de leur droit à l'information.

Le colloque sur les îles de l'Europe

# La commission européenne affecte 700 millions de francs à la Corse

A l'issue de la deuxième journée, jeudi 19 octobre, du colloque sur « le développement économique et l'indentité culturelle des îles de l'Europe », à Ajaccio, M. Jacques Chérèque, ministre délégué chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, a annoncé que la Commission européenne a décidé d'affecter, d'ici à 1993, une somme d'environ 700 millions de francs à la Corse, au titre « des cadres communautaires d'appui ».

M. Max Siméoni, ancien dirigeent autonomiste et nouveau député européen, a exhorté le gouvernement à prendre en compte la « logique insulaire » des Corses, en affirmant : « Attendre n'aurait plus de sens et serait grave de conséquences ».

de nos envoyés spéciaux

Ce colloque était-il - nécessaire » ? M. Jean-Paul de Rocca Serra, président RPR de l'Assemblée régionale, pense que oui. Il a tenu à remercier M. Pierre Joxe de l'avoir organisé. Sans donte plu-sieurs invités ont-ils continué à émettre, en privé, des réserves; dans les couloirs un élu de droite a même affirmé que « la montagne a accouché d'une souris ». En fait, cette rencontre a permis de mettre toire attentif, une partie de ce que les Corses ont sur le cœur, dossiers

de fond aussi bien que frustrations subjectives. Les participants à cette réunion,

employés à réduire un • dépha-sage » largement ressenti. Dans la matinée, les règles du jeu avaient été respectées, puisque plusieurs expériences d'îles européennes ont pu être expliquées. En revanche, les débats de l'après-midi se sont vite circonscrits à un dialogue corsico-corse. Au moins les invités étrangers auront-ils pu entendre. une fois dans leur vie, le lamente de l'île de Beauté...

Transports, fiscalités, agriculture, tourisme, identité, mais aussi statut politique : voilà les thèmes permanents de cette complainte. Ainsi, à propos du transport, la desserte maritime et les opérations portuaires - notamment à Marseille - continuent-t-elles à relever d'une organisation coloniale, selon M. Pierre Antoniotti, le directeur de l'office des transports. Ainsi, sur un commerce extérieur de 2,7 milliards de francs, 17 % seulement de la valeur ajontée reviennent-ils à la Corse. Ainsi, un élu communiste

M. Ferracci, souligne-t-il que le tourisme assure < une expansion > ct pas un « vrai développement », tandis que le président de Rocca Serra reconnaît que le tourisme est vécu souvent « comme une forme d'agression, rentable, certes, mais une forme d'agression ». Ainsi, M. Subrini, président de la confédération des hôteliers lance-t-il : · Pour les insulaires, la communauté européenne est étrangère !» La moitié des entreprises de tourisme de l'île précise-t-il aussi, sont aujourd'hui en cessation de paie-

M. Chérèque a cru pouvoir répondre à ce malaise en affirmant que, par le cumul de la procédure des contrats de plan et de ce qu'il a obtenn à Bruxelles, la Corse recevra, par habitant, davantage encore de subventions (3 750 francs de la part de l'Etat français, 4 240 francs

venant de la Communauté) que certains départements d'outre-mer. Le ministre a également annoncé que le financement du ceptre de recherche et de transfert des technologies de Corte, est maintenant

> Le « costume neuf » et le statut

Toujours sous-jacent, mais jamais, lors du début du colloque, abordé de fond, le débat sur la modification du statut de l'île peut, quant à lui, se résumer dans l'échange suivant entre M. de Rocca Serra et M= Michèle Salotti, porte-parole de l'associa-tion U Levante : « Ce n'est pas, a lancé M. de Rocca Serra, en che geant les institutions que l'on règle des problèmes économiques ou culturels. Lorsqu'un homme est au chômage, on a mieux à faire que de lui offrir un costume neuf.» Lorsqu'on est mal habillé, lui a répondu, en substance, M. Salotti, on a plus de mal à trouver un emploi que lorsqu'on a un beau cos-

statut - qui n'a de sens, a-t-il dit, que si le statut est « au service d'une communauté » — M. Max Siméoni, nouveau député vert européen et ancien dirigeant de l'Union pour le peuple corse (UPC), a, tous en saluant l'approche pédagogique - du collque, voulu mettre en garde le gouvernement : • Le développement économique, a-t-il expliqué doit pouvoir s'appuyer sur une logique d'île qui, elle-même, doit veiller à ne pas être captive de la logique continen-tale. » Pour lui, la communauté corse doit vivre « un développe-ment à partir d'elle-même dans sa logique insulaire ». Le gouvernement doit le comprendre et en tirer les enseignements. . Attendre

grave de conséquences », a conclu M. Sim-soni.

A l'évidence, les chiffres annoncés par M. Chérèque, les manifestations de bonne foi des représentants de la CEE, n'auront pas suffi à rassurer les Corses présents. A l'issue du colloque, ministres, hauts fonctionnaires de la CEE et hôtes étrangers auront-ils même perçu toutes les dimensions et la complexité du problème corse? Un échange de propos, sur le thème, controversé s'il en est, du tourisme a pu leur donner, en tout cas, un aperçu du labyrinthe insu-Interrogé, avec les arrièrepensées que l'on devine, sur la « perte d'identité » qu'aurait

entraîné le tourisme pour les habi-tants des Baléares, le représentant de l'archipel espagnol répond en souriant : « Nous avons récupéré toute notre identité, après un moment de crise. Mais la crise était plus importante à cause de la pression du franquisme qu'en raison de la pression du tourisme .... De son côté, la direction de l'INSEE-Corse assure que le tourisme tient plus de place dans « les débats passionnés - entre Corses que dans... l'économie de l'île! Un membre du cabinet de M. Olivier Stirn, chargé officiellement de promouvoir l'équipement touristique, exhorte les Corses à la «fermeté sur les projets immobiliers et [à] l'obsession de la qualité, [sinon] il se réalisera des choses que per-sonne n'aura voulu. Enfin, dans la salle, un invité au colloque affirme que le développement de l'île doit être défini • pour le peuple corse - ; qu'il faut, en conséquence, d'abord savoir ce que veut ce peuple; qu'après seulement on pourra, éventuellement, parlet tourisme. Retour à la case départ.

JEAN-LOUIS ANDRÉANI



Le 1<sup>er</sup> Espace en Europe de Micro-Informatique

**32/36, av. de l'Europe. 78140 Vélizy-3614 Code Realsoft-Tél. 39 46 71 19** 



La discussion budgétaire à l'Assemblée nationale

# Les seuils de l'impôt de solidarité sur la fortune sont relevés

Les députés ont poursuivi, jeudi 19 octobre, l'examen du projet de loi de finances pour 1990, présenté par MM.Pierre Bérágovoy, ministre de l'économie et des finances et Michel Charasse, ministre du budget. Trois mesures principales ont été adoptées ; le relèvement des seuils de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la création d'une nouvelle tranche pour les revenus supérieurs à 40 millions de francs : la baisse de l'impôt sur les sociétés, et celle des taux de TVA. La discussion devait se poursuivre vendredi

n'est pas question de négocier »,

affirmait pour sa part, le même jour, dans les mêmes couloirs, M.Fabien Thiémé (PC, Nord),

orateur du groupe communiste.

L'abstention communiste est sou-

haitable - déclarait M.Jacques

Roger-Machart (PS, Haute-Garonne). « Le 49-3, c'est le

confort > observait M.Alain Richard (PS, Val d'Oise) rappor-

teur général du budget. Chacun sa vérité et l'ambiguité pour tous.

Seul signe infaillible que des

tractations étaient engagées, le gouvernement avait décidé de se

d'habitation. C'est notamment sur

ce point que le ministre du budget

pourrait faire de substantielles

concessions aux élus communistes,

en abaissant le seuil du plafonne-

ment général des cotisations et en

augmentant les dégrèvements dont peuvent bénéficier les ménages modestes. Les négociations portent

également sur la dotation globale

de fonctionnement, pour laquelle le

groupe communiste souhaite obte-

nir du gouvernement une hausse du

du taux majoré de TVA

Quelles que soient les discus-

sions de couloirs, cette troisième

journée de débat budgétaire n'a en tout cas pas créé de surprise en

séance publique. Soutenus par les seuls communistes, les socialistes

ont obtenu, conformément à leur accord avec le gouvernement, le

relèvement des seuils de l'impôt de

solidarité sur la fortune (ISF). Ils ont ainsi adopté un amendement

déposé par MM.Raymond Douyère

(PS, Sarthe), Dominique Strauss-Kahn (PS, Val-d'Oise), président

de la commission des finances et

Alain Richard, fixant à 1,2% le

taux d'imposition des patrimoines

compris entre 20 millions et 40 mil-

lions et à 1,3 % celui des patrimoines supérieurs à 40 millions de francs. La discussion de cet amen-

dement a permis à l'opposition de renouveler son hostilité à cet impôt

- sur son principe, pour l'UDF et le

RPR, sur son inadaptation et sa fai-ble rentabilité pour les centristes -

tandis que le groupe communiste déposait en vain des amendements

tendant à introduire les biens pro-

fessionnnels dans le calcul du patri-

moine ainsi que les oeuvres d'art.

été rejoint par M.François

minimum garanti.

« On négocie », confiait, jeudi d'Aubert (UDF, Mayenne), parti-19 octobre, dans les couloirs du san lui-aussi de la prise en compte Palais-Bourbon, M.Jean Anciant, des œuvres d'art afin de lutter Palais-Bourbon, M.Jean Anciant, contre l'absence de transparence

l'un des principaux orateurs du groupe socialiste sur le budget. « !! du négoce sur ce marché. Autre mesure d'importance adoptée par les députés, l'abaissement du taux majoré de TVA qui, dans la perspective de l'harmonisa-tion européenne, a été ramené de 28 % à 25 %. Le coût de cette mesure pour le budget de l'Etat a été évalué à près de 5,9 millions de francs. Une dépense nécessaire, mais suffisante, a estimé le gouvernement, en refusant les amendements déposés par les groupes de l'opposition, tendant soit à abaisser d'un point supplémentaire le taux majoré, soit à diminuer le taux normal (fixé aujourd'hui à 18,6%). Ces « enchères » à la baisse n'ont donner du temps pour aborder l'une des principales dispositions de ce projet de budget, en « réser-vant » jusqu'à vendredi la discus-sion de l'article 4 relatif à la taxe guère impressionné M.Charasse,

qui ne s'est même pas laissé émou-voir par les amendements de L'ISF a rapporté

# 4.43 milliards de francs en 1989

Les deux mille cent cinquante-huit Français les plus riches de France ont payé en moyenne 761816 francs chacun en 1989, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), entré en vigueur

Le rapport de la commission des finances de l'Assemblée get 1990, qui publie ces chiffres, estime à cent vingt-cinq mille guarante-deux le nombre de contribuables ayant dû s'acquitter de l'ISF, pour un rendement total de 4,43 milliards de francs.

MM.Louis de Broissia (RPR, Côte d'Or) et Ladislas Poniatowski (UDF, Eure) proposant de taxer au taux réduit (au lieu du taux moyen actuel) les « aliments pré-parés destinés à la nourriture des

animaux familiers ». Les députés ont également aménagé le dispositif des - stocks options » (qui permettent d'asso-cier les salariés, et notamment les cadres, aux résultats de leur entre-prise) en supprimant l'exonération fiscale lors de la levée des options. pour les plus-values mobilières. Il s'agit, pour le gouvernement et le groupe socialiste, d'éviter ainsi que le dispositif des stocks options ne soit utilisé pour attribuer des compléments de rémunération très élevés en franchise d'impôt.

Une modification des exonérations siscales est également intervenue dans le domaine du logement, là encore en dépit de l'hostilité de l'opposition. La déduction d'impôts pour les dépenses relatives à l'habi-

20 octobre, avec notamment l'examen des articles relatifs à la taxe d'habitation et à la dotation globale de fonctionnement. Le vote final sur la première partie de la loi de finances (les recettes) devrait intervenir tard dans la nuit de vendredi à samedi. Des incertitudes demeuraient jeudi sur les modalités de ce vote. Le gouvernement pourrait avoir recours à l'engagement de

responsabilité (article 49-3 de la Constitution)

s'il ne parvenait pas à obtenir une majorité, ou

l'abstention conciliante des communistes. tation principale sera désormais réservée aux contribuables dont le taux d'imposition par part n'excède pas 49% (sont par exemple exclus du bénéfice de la réduction d'impôt, les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à 210 210 francs pour un célibataire, 420 440 francs pour un couple marié sans enfant, 525 525 francs pour un couple avec un enfant on 630 630 francs avec deux enfants). Le même article abaisse les taux des déductions forfaitaires sur les revenus fonciers auxquelles peuvent prétendre les propriétaires d'immeubles urbains. Ces deux mesures représenteraient un béné-fice d'environ 16 millions de francs pour l'Etat, qui seront affectés au logement social.

#### Baisse de l'impôt sur les sociétés

Mercredi 18 octobre, les députés avaient également élevé la déduc-tion fiscale pour frais de garde (de 13 000 francs à 15 000 francs) pour les enfants âgés de moins de six ans. Ils avaient en revanche renoncé à suivre M. Philippe Auberger (RPR, Yonne) qui sou-haitait faire bénéficier d'une part supplémentaire tous les couples ayant élevé au moins cinq enfants, quand ceux-ci sont devenus majeurs. M.Charasse avait estimé que cette mesure favoriserait trop les gros revenus, déjà avantagés par le quotient familial. Déduction encore, au travers d'un ment déposé par M.Bruno Durieux (UDC, Nord) et sous-amendé par le gouvernement, qui autorise les conjoints, non rémunérés, des professionnels libéraux à déduire des bénéfice industriels et commerciaux, les cotisations obligatoires et volontaires de sécurité sociale.

Mettant un terme à des semaines de débats internes, les députés socialistes ont enfin adopté sans états d'âme apparents et avec le soutien de l'opposition, contre le groupe communiste, la baisse de deux points (de 39 % à 37 %) de l'impôt sur les sociétés. Il est vrai qu'en contre-partie la majorité a obtenu l'accord du gouvernement sur une hausse de quatre points de la taxation des plus-values profes-sionnelles mobilières et immobilières. Mais un point de discorde demeure entre le groupe et le ministre de l'économie et des finances sur la définition des entreprises qui seraient concernées par cette mesure. Là encore, le gouvernement a estimé qu'une muit de recul supplémentaire calmerait peut-être les esprits et il a préféré renvoyer la discussion de cet amendement, déposé au nom du groupe socialiste, par MM.Donyère, Strauss-Kahn et Richard, à la séance de vendredi.

**PASCALE ROBERT-DIART** 

# Après la réunion du comité central du Parti communiste

# La direction mobilise ses secrétaires fédéraux contre MM. Fiterman et Le Pors

La direction du PCF a réuni, ieudi 19 octobre à Paris, les premiers secrétaires fédéraux du parti, ou leurs représentants, pour examiner « les moyens de mettre en œuvre les décisions arrêtées lors du comité central » de la semaine dernière marquée par une fronde de MM. Charles Fiterman et Anicet Le Pors.

Dans son rapport introductif, M. Jean-Claude Gayssot, membre du secrétariat du comité central, a du secretariat du comité central, a évoqué les « divergences réelles » exprimées par les deux anciens ministres portant sur « des questions qui ont déjà été débattues pour l'essentiel par les communistes » et a indiqué que MM. Fiterman et Le Pors proposaient un « retour en arrière ».

M. Gaussot a rarié encora alun

M. Gayssot a parlé, encore plus explicitement de ce « retour en arrière », en précisant : « Si nous suivions ces camarades, il faudrait changer de politique, de stratégie, de parti. (...) Il ne faut pas que notre parti se transforme en parti social-démocrate, c'était tout le débat du vingt-cinquième congrès. » Parmi les vingt-cinq intervenants, aucun n'a pris en considération les questions soule-vées par MM. Fiterman et Le Pors. Un secrétaire fédéral a affirmé : - Etre membre du comité central ne suffit pas pour ne pas être péné-tré par les idées des adversaires,

même si on est secrétaire du comité central. - Cette remarque très politique a provoqué des rires dans l'assistance, M. Fiterman étant membre du secrétariat du comité central. Un autre a judiciensement noté que M. Pierre Bérégovoy, ministre socialiste, avait félicité son « ami, Charles Filterman » sans que l'intéressé pro-

< Je ne suis pas du tout décidé à sortir de mon calme et de mon esprit constructif », a déclaré M. Fiterman, jeudi à RMC en récusant les accusations dont il est l'objet. L'ancien ministre qui s'exprimait pour la première fois depuis la réunion du comité central,a expliqué an micro d'Yves Mourousi que son accident lui avait · peut-être donné envie, encore plus, de se faire plaisir, d'être soi-même, de participer à la vie ». Se présentant comme « un communiste français moderne », il a souligné qu'il voulait « faire marcher sa tête, faire parler son cœur ». Après avoir repris les thèmes de sa contribution écrite au comité central (le Monde du 18 octobre), M. Fiterman a appelé, une nouvelle fois, au débat : « Je souhaite que l'on en discute tranquillement, sérieusement ., a-t-il dit car - cette discussion, avec d'autres peut-être que les commu-nistes, il faudra bien qu'elle se développe. Mieux vaut plus tôt que plus tard, et surtout trop tard.

Ce - débar - semble avoir pris des allures d'affrontements, parfois violents, dans certaines fédérations. Dans celle du Rhône, dont M. Fiterman est membre, le comité fédéral ne s'est pas déroulé de façon aussi idyllique que les diri-geants locaux voulaient le faire croire (le Monde du 20 octobre). Une offensive a été conduite contre l'ancien ministre par MM. Jean Paul Magnon, premier secrétaire, André Gérin, maire de Vénissieux, tous deux membres du comité cen-tral, et René Chevaillier, conseiller municipal de Lyon. Devant l'extrême neutralité de Mme Mireille Elmalan, député européen, membre du comité cen-tral, adjointe au maire de Pierre-Bénite, et la longueur des interven-tions soulignant l'intérêt des questions soulevées par M. Fiterman (le comité fédéral a duré plus de cinq heures), les dirigeants adopter une motion tendant à l'isoler pour se replier sur un simple texte de soutien à M. Georges Mar-

Dans les Bouches-du-Rhône, M. Guy Hermier, membre du bureau politique et député, aurait indiqué devant son comité fédéral qu'un « débat » était effectivement ouvert, ce qui lui aurait valu une réponse sèche de deux intervenants dénonçant une attaque contre le parti : « Le problème n'est pas le débat, c'est d'appliquer la politique du parti. »

**CLIVIER BIFFAUD** 

. :-, --

- 1 : V

10 mg 1 mgg 

٠. ـــ.

# Du 1<sup>er</sup> au 31 Octobre:

# Voici une offre que vous ne pourrez que louer!



 40 programmes • Tuner interbande • Tube F.S.T. Pal/Secam - Télécommande

Loué soit Viséa! VERT 05.23.24.25

THORN EMI

## LE N° 1 DE LA LOCATION TELE VIDEO

Paris et région parisienne: Paris. Aulnay-sous-Bois. Boulogne. Cergy-Pontoise. Créteil. La Défense. Evry 2. Rosny 2. St-Quentin-en-Yvelines. Vélizy 2. Province: Bordeaux. Cannes. Dijon. Grenoble. Le Havre. Lille. Lyon. Marseille. Metz. Montpellier. Nancy. Nantes. Nice. Rennes. Rouen. St-Etienne. Strasbourg. Toulon. Toulouse.

## Bouilleurs de cru

# La fin d'une tradition

S'il fallait chercher un signe indiscutable que l'Europe est une réalité, on le trouverzit dans le bouleversement qui s'est produit, jeudi 19 octobre. à l'Assemblée nationale, lors de la discussion budgétaire et qui a mis fin à l'une des plus longues et des plus célèbres traditions françaises.

Depuis trente-cing ans. avec une ténacité et une conviction qui lui font hormeur, M. François Grüssenmeyer, député (RPR) du Bas-Rhin, dépose un amendement ten-dant à rétablir le privilège des bouilleurs de cru supprimé par Pierre Mendès France en 1954. Coup de tonnerre, jeudi matin : M. Grüssenmeyer a

qu'exceptionnellement cette année il ne défendrait pas son raison n'en est certes pas la lassitude car, a-t-il souligné, « on ne se lasse pas de défendre une cause juste », mais le constat que, désormais, « la solution d'un tel problème sera trouvée à l'échelon euro-

∢ En Grèce, au Portugal, en Espagne, les bouilleurs de cru ne supportent aucune taxe ; en Allemagne, les bouilleurs artisanaux ont droit à un rabais de 21,5% sur la taxe officielle, a expliqué M. Grüssenmeyer. Tous ces privilèges se justifient. Les bouilleurs de cru sont des gens simples, qui ne annoncé à ses collègues, disposent que de quelques

arbres. En outre, ce sont les dépositaires des traditions de nos provinces. Se bettre pour eux, c'est se battre pour la liberté, pour la justice, pour l'économie. »

Et comme on ne saurait enterrer sans panache trentecinq ans de combats hexagon'a pas hésité à en appeler à...l'esprit de la Révolution française. Dans leur grande sagesse, a rappelé M. Grússenmeyer, les gouvernants d'alors avaient aboli tous les privilèges, sauf un, en précisant, dans un décret du 19 septembre 1793, que l'eau de vie devait figurer « parmi les produits de première néces-





diat par rapport au collectif et au souci de l'avenir. Le président de la

de développement », qui intègre

« la nature comme capital et le

temps comme valeur .. La

construction communautaire, pour

M. Delors, doit \* permettre aux

pays européens de retrouver des

marges de manœuvre », un « con-

sensus » sur une certaine idée de l'homme et de la société étant pos-

sible « au moins en Europe conti-

M. Delors ferait donc, à

Bruxelles, sans trop le dire, du socialisme. En Pologne, à en croire

M. Kozlowski, il n'est pas sûr que l'on puisse en faire et il est, en tout

cas, exclu de le dire, car le socia-

soviétique, est à ce point identifié à

ce dernier par l'opinion qu'il sonf-fre d'un rejet radical. Pourtant, selon le sénateur de Solidarité,

- sur le plan des idées, les bases

lisme, terme usurpé par le systèm

# **POLITIQUE**

Le socialisme en Europe, en Amérique latine et en URSS

# La perestroïka et le petit chaperon rouge

De M. Jacques Delors au maire de Sao Paulo, Mª Luisa Erundina; de M. Krystzof Poslowski, sénateur de Solidarité, à M. Len Karpinsky, éditorialiste aux Nouvelles de Moscou, les dirigeants du PS ont réuni, jeudi 19 octobre, à Paris, un « plateau » alléchant pour illustrer, à cinq mois de leur congrès, ce qu'ils appellent les « autres visages du socialisme ». Le socialisme démocratique est-il la référence commune, avouée ou inavoués, conscients ou inconsciente, des réformateurs qui, à l'Est comme à l'Ouest, au Sud comme au Nord, cherchent

Entendre M. Delors citer Marx n'est pas ordinaire, mais il arrive au président de la Commission curopéenne de céder à ce genre de coquetterie, surtout devant un auditoire socialiste et loin des oreilles de M= Thatcher. M. Delora, qui ouvrait la discussion par un exposé sur l'état des social-démocraties d'Europe du Nord, a renvoyé, donc, pour la compréhen-sion des problèmes posés par l'évolution du système productif, aux analyses très intéressantes - produites sur ce sujet par Marx.

à sortir des impasses du ving-

tième siècle ?

# Le centre gauche tente de s'organiser

L'organisation du centre gauche relève des serpents de mer de la vie politique française. Les différentes tentatives faites pour structurer cet «espace» n'ont pas, été jusqu'à présent couron-nées de succès. Envisagé depuis plusieurs mois, le rapprochement des différents clubs, formations, mouvements et partis positionnés à l'intérieur de la majorité présidentielle connaît un début de concrétisation avec la décision prise, jeudi matin 19 octobre, par les délégations du MRG et de l'Association des démocrates. M. Yvon Collin, président du MRG, et, Thierry de Beaucé, président délégué de l'Association des démocrates, secrétaire d'Etat chargé des relations culturelles internationales, sont en cessus de rapprochement.

Ils ont mis en place un comité de liaison dont la première tâche sera de proposer aux prochains congrès des deux formations le calendrier de constitution d'une confédération. Les premiers concernés sont les radicaux de gauche, qui réunissent leur congrès à Toulouse, les 28 et 29 octobre. Le congrès de l'Association des démocrates est, lui, prévu pour début 1990. Entre temps, les deux mouvements prévoient d'organiser des contacts avec leurs éventuels partenaires, qu'ils soient gaullistes de gauche, démocrates de progrès ou écologistes, avec, par exemple, M. Brice Lalonde, secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. L'objectif est d'organiser le courant non socialiste de la majorité présidentielle en un vaste rassemblement ».

#### Prudence et pragmatisme

Pour l'instant, la démarche est entreprise avec un certain pragmatisme et une prudence mesurée. Elle ne prétend pas répondre aux questions qu'elle est susceptible de soulever. Ainsi, les prin-cipes d'organisation de la future confédération ne sont pas arrêtés. Conduira-t-elle, à terme, à une fusion ? Est-elle destinée à favoriser la création d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale? Les intéressés veulent en fait, avec ce premier pas, prendre date pour l'après-congrès du Parti socialiste. Se refusant à interférer dans la compétition interne des courants socialistes, l'Association des démocrates et le MRG souhaitent qu'après Rennes la nouvelle direction du PS engage avec eux la préparation des élections législatives de 1993 et la négociation des investitures.

démocrates se sont heurtés, selon M. Delors, à la mondialisation de que socialiste », car les Polonais restent attachés à des notions telles que l'Etat-providence ou le plein l'économie - entramant la « domiemploi. Mais le risque est que cet attachement, face aux difficultés nation croissante de la sphère financière, dont, 24-il dit, je ne prends pas mon parti » - et à une économiques, soit exploité de laçon démagogique par les syndicats communistes ou par les tendances rivales de celle de M. Walesa au « contestation individualiste », qui privilégie l'intérêt privé et immé-

sein de Solidarité

Commission européenne estime que, aujourd'hui, l'évolution des Le « pessimisme sociétés elle-même amène les luthérien » sociaux-démocrates, du moins ceux ani « ont une identité socialiste ». à rechercher un « nouveau modèle

Après que M. Pierre Guidoni. membre du secrétariat national du PS, chargé des relations internationales, eut mis en garde contre un modèle socialiste inspiré par le « pessimisme luthérien » et qui se \* pessimisme lutherien » et qui se résumerait à « l'addition du paci-fisme, du féminisme et de l'écolo-gie ». Mª Erundina a résumé les problèmes auxquels doit faire face grande métropole d'Amériquela-tine, Sao Paulo (18 millions d'habitants dans l'ensemble de l'agglomération). Elue il y a un an, Mª Erundina, l'une des anima-trices du Parti des travailleurs, a expliqué qu'elle lutte contre la « privatisation de l'Etat », mise en œuvre par la gestion précédente, et qu'elle cherche à développer, dans sa ville, une « démocratie directe à côté de la démocratie représentative >. Son discours, très gauchiste, a provoqué l'enthousiasme d'une partie de l'assistance, plus réservée

principaux théoriciens du parti écogiste français, lui a succédé à la tribune pour marquer les limites du dialogue que peuvent nouer les socialistes et les Verts.

#### Hommage à Léon Blum « et quelques autres »

Mais qu'en est-il du socialisme qui, pendant soixante-dix ans, s'est présenté comme - réel » ? M. Karpinsky, éditorialiste des Nouvelles de Moscou, militant communiste et fils de communiste, a dressé de l'entreprise soviétique un bilan sans complaisance. - Le socialisme n'a pas été construit chez nous », 2-t-il dit, dénoncant le « colossal imbécile - qu'est une industrie - capable de détourner le cours des rivières, mais incapable de fournir le minimum vital .. Pour M. Kaspinsky, • il n'y a pas eu socialisa-tion, mais étatisation •, donnant caserne ». voire « carcéral ». Evoquant le Petit chaperon rouge, qui s'étonne de la taille des oreilles, pais des bras de sa prétendue aïeule, M. Karpinsky a conclu: - !! serait plus honnête de dire que ce n'est pas la grand-mère qui est dans le lit -. Autrement dit, plutôt que de s'interroger sur les bizarreries du socialisme soviétique, micux vant avouer que ce n'est pas

Evoquant les diverses « straté-

système, M. Karpinsky a souligné le danger de celle qu'envisagent certains intellectuels, partisans d'un pouvoir fort, exercé par M. Gorbatchev afin d'- éliminer la bureaucratie »,

La sévérité du constat fait par l'intellectuel soviétique a inspiré à M. Pierre Mauroy, dans sa conclusion du colloque, un « hommage à Leon Blum et à quelques autres ». qui avaient refuse, en 1920, de céder, comme la majorité des socialistes d'alors, à l'attraction du modèle léniniste. Le premier secrétaire du PS estime, toutefois, que les socialistes doivent faire preuve d'« une extrême humilité » en se souvenant des erreurs que leurs dans le passé : celle du pacifisme des années 30, celle du colonialisme des années 50.

Ne considérons pas comme irréversible ce qui se passe sous nos yeux -, a dit M. Mauroy, en soulignant que les socialistes ne proposent pas d'. alternative suffisamment claire au système capitaliste international ». - Nous manquors de la grande idée qui nous permettra d'en opèrer la transformation », a dit le premier secrétaire, en affirmant que le renouveau de la pensée socialiste ne peut se trouver que dans la fidélité à la · valeur universelle - de son mes-

**PATRICK JARREAU** 

# et message

En conclusion de son rapport devant le comité central, le 12 octobre, M. Georges Marchais avait transmis aux membres de cette instance un message de M. Mikhail Gorbatchev les assurant de «la solidatité du PCUS, et les remerciant pour la leur «à révolution ». En l'absence de communiqué commun après la rencontre entre le secrétaire général du PCF et le chef de l'Etat soviétique, ce message de soutien réciproque prenait donc une importance qui avait été soulignée par M. Marchais lui-même au « Grand Jury RTL-

français

M. Marchand nouveau patron

de la Fédération

du Val-de-Marne

Le counté fédéral du PCF du

Val-de-Marne, au cours d'une rén-mon, jeudi 19 octobre, consécutive à la session du comité central, a été

saisi par la direction du parti du cas de M. Jean Claude Lefort, pre-mier secrétaire de cette fédération

par M. Lefort, - député, chargé de la paix et du désarmement au PCF

necessitent une plus grande

disponibilité » pour « un effort

Il y a message

le Monde ». Il existe au moins deux précédents, au cours des douze dernières années, de messages transmis par les dirigeants soviétiques aux membres du comité central du PCF. En 1977, Moscou s'était adressé à eux, par écrit, pour leur demander de rejeter le railiement à la force de frappe, préconisé par le rapport Kanapa et se plaindre du man-que de soutien de la direction du PCF face aux « campagnes antisoviétiques». Il s'agissait, donc, d'appels à la défiance envers M. Marchais.

On aura compris que dans le cas présent, M. Marchais, volontairement ou non invoiontairement, se prévalait d'une démarche diamétralement opposée, de la part de M. Gorbatchev. Renseignement pris, le message dont a fait état M. Marchais n'est pas un document écrit, qui pourrait effectivement, avoir un tel sens. Il consiste en une simple par M. Gorbatchev à la fin de son long entretien avec le dirigeant français. A dessein, M. Marchais lui a donné un caractère sciennel quieque peu

# L'HOMME ET LA TERRE EN PÉRIL

MARIE FARGUES écologiste en 1971

à découvrir en 1989 278 pages - 81 FF

BEAUCHESNE 72, rue des Samte Per 75007 PARIS

L'ALBUM 89 est paru

Cet avis paraît à titre d'information uniquement

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

ECU 2,260,050,000

Debt Financing for The Acquisition of

Avis Europe plc

Cilva Holdings PLC

Arranged and fully underwritten by

Citibank, N.A. and Société Générale

Agent

Citicorp Investment Bank Limited

24th August, 1989

CITICORPO

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

iterman et Le Pors

ine offre

**? VOUS** 

qui est celle de M. Georges Mar-chais. Depuis plusieurs semaines, le remplacement de M. Lefort était évoque dans la coulisse. Il s'est pro-dut, jeudi, au profit de M. Nicolas Marchand qui est membre, comme M. Lefort, du comité central, M. Lefort avait été secrétaire politique de M. Marchais en même temps que M. Charles Fiterman. Les dirigeants fédéraux indiquent que les responsabilités occupées ---irrez que

# Le Conseil d'Etat accepte de faire prévaloir les traités sur les lois postérieures

L'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a rendu publique vendredi 20 octobre - soit une semaine plus tôt qu'initialement prévu - l'ensemble de ses décisions relatives au contentieux de l'élection des représentants au Parlement européen du 18 juin dernier lie Monde daté 15-16 octobre et du 18 octobre). Toutes les requêtes, présentées à la suite de ce scrutin, sont

dans l'important revirement de jurisprudence impliqué par l'une d'elles.

Le Conseil d'Etat a en effet radicalement innové en considérant que la loi du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes sur laquelle

rejetées mais l'intérêt de cas décisions réside il s'est fondé, n'est pas incompatible avec le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituent la Communauté économique européenne.

C'est la première fois que le Conseil d'Etat, inversant sa jurisprudence traditionnelle, accepte de faire prévaloir les traités sur les lois postérieures. A l'avenir, la validité de telles lois qui se trouveraient contraires à des traités pourrait

donc être remise en cause par le juge adminis-

En se conformant aux conclusions de M. Patrick Frydman, commissaire au gouvernement, le Conseil d'Etat a parachevé une interprétation de l'article 55 de la Constitution qui avait été suggérée de longue date par le Conseil consti-

# Un revirement spectaculaire

par Michel Kaiman

A décision du Conseil d'Etat qui concerne les juges adminisde faire prévaloir les traités sur les lois postérieures qui leur seraient contraires revêt à plus d'un titre une réelle importance. conclusions du commissaire du gouvernement, M. Patrick Frydman, d'inverser une jurisprudence qui remontait à 1968, l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat met fin à une grave incohérence juridique et parachève une interprétation de l'article 55 de la Constitution qui a mis longtemps à prendre forme et à

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application per l'autre pertie », dispose l'article 55 de la Loi fondamentale. La question de savoir comment et par qui faire appliquer cette prescription complexe et de plus en plus lourde d'implications au fil des années s'est longtemos

Un premier élément de réponse, bientôt controversé, fut donné en 1968 par le Conseil d'Etat. Le Conseil constitutionnel n'était pas encore sorti à l'époque de la période léthargique qui devait, jusqu'au début des années 70, caractériser son début d'existence. Une décision de section de la Haute Assemblée, sur conclusions de M= Nicole Questiaux, avait affirmé l'impossibilité pour le juge à des lois postérieures qui leur seraient contraires. Cette vision découlait du dogme jugé intangible au Conseil d'Etat selon lequel il n'appartient pas au juge administratif d'exercer un contrôle sur la validité des lois.

Le débat, exclusivement technique en apparence lorsqu'on le açait dans le cedre très général du droit international, devait bientôt prendre une très concrète acuité avec la montée en puissance progressive des institutions européennes et du droit commu-

Le 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel avait apporté dans sa décision relative à la loi sur l'interruption volontaire de grossesse un élément de réponse à la fois décisif et insuffisant à propos de l'interprétation de l'article 55 de la Constitution et des conséquencas qu'il convenait d'en tirer. En jugeant qu'« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution », il se déchargeait du même coup de l'examen de la conformité des lois aux traités internationaux lorsqu'il est sollicité d'examiner ces lois selon les procédures de recours que prévoit l'article 61 de la Constitution.

S'esquissait alors, mais encore bien ténue, l'idée d'une habilitation implicitement donnée par l'article 55 de la Constitution aux juges pour vérifier le conformité aux traités des lois postérieures. Quels juges? Le Conseil d'Etat jusqu'à présent se croire autorisé avait déjà répondu non pour ce à légiférer contre la logique du

tratifs. La Cour de Cassation, au mois de mai 1975, emboîtait au contraire le pas du Conseil constitutionnel et adoptait sa solution : il appartenait au juge traités sur des lois postérieures

#### Hogique contradiction

Cette illogique contradiction aura duré près de quinze ans. le Conseil constitutionnel avait plusieurs fois suggéré d'y mettre fin. Intervenant en octobre 1988, cette fois au titre du juge du contentieux des élections législatives (cinquième circonscription du Val-d'Oise), le Conseil constitutionnel avait même accepté de confronter la loi électorale à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On ne pouvait suggérer plus fortement au juge administratif d'adopter kui-même une sembleble attitude.

La décision du Conseil d'Etat ne fait pas qu'instaurer une cohérence juridique depuis longtemps recherchée. L'ancienne jurisprudence de la Haute Assemblée constituait, avait souligné dans ses conclusions M. Frydman, « un obstacle sensible à l'introduction en France du droit international et plus particulièrement communautaire ». « On ne répètera en que l'époque de la suprématie inconditionnelle du droit interne est désormais révolue. Les normes internationales, et notamment européennes, ont progressivernent conquis notre univers juri-dique, sans hésiter d'ailleurs à empiéter sur le domaine de compétence du Parlament tel qu'il est défini à l'article 34 de la Constitution. Ainsi, certains secteurs entiers de notre droit, tels celui de l'économie, du travail ou de la protection des droits de l'homme sont-ils aujourd'hui très largement issus d'une véritable législation Internationale. Or, l'impossibilité de faire prévaloir le traité sur la loi constitue évidemment un frein à cette évolution. La France ne peut simultanément accenter les limitations de souveraineté et maintenir la suprémetie de ses lois devant le juge ».

De fait, la décision du Consei d'Etat dépasse de beaucoup les dimensions d'un simple ajustement jurisprudentiel. Le poids du Parlement français dans un système institutionnel de plus en plus européen et donc de moins désormais un peu plus relativisé encore, si fgire se peut. En effet, non seulement les traductions, à l'intérieur de l'Hexagone, des contraintes communautaires ne sa sont pas touiours iuscu'à présent accomplies avec une parfaite célérité - c'est une litote mais le Parlement français a ou

traité de Rome et de ses conséquences. La loi Lang sur le prix du livre avait constitué un exemple manifeste de cet état de

La mise en cohérence du système juridique de sanction des contradictions entre des lois et des traités antérieurs devrait mettre fin à cette propension à ignorer, volontairement ou pas, les règles du jeu communautaire.

Plus généralement, le mythe de la souveraineté de la loi. déjà bien lézardé par l'instauration du contrôle de constitutionnalité, par la logique d'ensemble des institutions de la cinquième République, par la perspective de l'instauration de l'exception d'inconstitutionnalité ouverte aux justiciables, voit ce qui lui restait de consistance entamé par la décision du Conseil

#### Nouvel éclat

Au-delà du Parlement, c'est le gouvernement, qui si souvent « l'inspire » avec une force de suggestion incontournable, qui va désormais se trouver lui-même astreint à calibrer conformément au modèle européen nombre de ses productions législatives

Dans le champ clos des luttes d'influence feutrées, mais parfois intenses, des grandes institutions nationales, le Conseil d'Etat peut aussi escompter corriger partielle-ment l'irrésistible ascension, à son détriment, du Conseil constitutionnel depuis une vingtaine d'années. Voici la Haute Assemblée juge de la conformité de la loi à la norme des normes, le traité. Voici donc brisé ce tabou qui rendait jusqu'à présent inaccontrôle exercé sur la validité de la loi. Voici l'assemblée du Palais-Royal renforcée dans son rôle de conseiller-surveillant du

Ainsi, bénéficiant de l'extinction progressive de la souveraineté de la loi et de l'intensité croissante des exigences européennes, le Conseil d'Etat a su il vient d'en donner une nouvelle illustration — godiller au plus juste au milieu des contradictions jurídico-politiques quelquefois inextricables qui accompagnent l'édification de la Communauté européenne. Du coup, il se redonne à lui-même. après une période de somnolence et de difficile adaptation, l'éclat que le temps, la routine et les évolutions de la vie publique avaient progressivement temi.

PHILIPPE BOUCHER

#### **JOURNAL D'UN AMATEUR**

donner vraiment tort, qu'une querelle

technique qui, comme toutes ses pareilles.

plus que toute autre sur la vie des citovens

et de l'Etat ; non seulement pour les grandes

orientations qui dessinent le destin d'une

nation, mais, pas moins, dans le plus ordi-

naire de la vie quotidienne. Le droit, c'est

l'ensemble des règles de vie, publique ou pri-

vée. Qui tient le droit tient l'Etat, et gou-

Lorsque s'ébauche la monarchie en

France (en même temps que le pays lui-

même), le roi n'a de cesse de conquérir le

pouvoir de légiférer, cerces comme tous les autres hauts barons, ses pairs, sur leurs pri

pres fiefs, mais aussi dans les domaines qu'il

Lorsque la loi du roi l'emporte sur celle

des autres seigneurs, les vassaux sont

devenus des sujets et la monarchie est ins-

tallée, jacobine avant que le mot ne soit

inventé, c'est-à-dire centralisatrice, c'est-à-

dire dominatrice. Le pouvoir commence et

Pour l'emporter sur lui, les constituents

de 1789 s'approprient ce droit de légiférer,

ne laissant au monarque que l'obligation

d'approuver les lois, ou la faculté (fragile, on

l'a vu) d'y mettre son veto. Dépossédé du

droit d'édicter des normes de portée géné-

rale, le roi, déjà, règne et ne gouverne plus.

Le trône est ce « fauteuil vide » dont Louis

Quand, en 1958, naît la Vª République.

elle met en place le déséquilibre des pou-

voirs, qui sere accentué par ce qu'on a

appelé « le fait majoritaire ». Non seulement

qu'une portion congrue pour voter la loi -

dont il n'a même pas, en fait, l'initiative. -

mais celui-là étant composé en majorité

d'élus partisans de l'exécutif, ce demier met

la main sur le pouvoir qui n'est pas le sien,

c'est-à-dire qu'il cumule tout ce qui porte le

nom de pouvoir et enterre Montasquieu pour

En la personne du président de la Républi-

que, à plus forte raison quand il va être élu

au suffrage universel, l'exécutif dispose d'un

pouvoir absolu, autrement dit, étymologi-

quement, délié de tout. Même s'il doit tenir

compte des défilés, de l'opposition... et de

tionnel, mais sa sommeillante solennité ne

gênait personne. Certes, il s'est, par une

décision de 1971, affranchi de la tutelle de

l'exécutif. Certes, depuis la réforme de 1974, permettant qu'il soit (de fait) saisi par

l'opposition, son champ d'action s'est vir-

velles. Certes, il y avait bien le Conseil d'État

pour annuler, la Cour de cassation pour écar-

ter les textes dont l'application eut été illé-

gale. Mais tout cela ne dépassait pas le

stade des litiges franco-français et l'Etat,

qu'il agisse par la loi ou par le décret, restait

maître de lui-même et du contenu des

Pour ainsi dire au même instant que s'ins-

tallait la Ve République, l'Europe voyait le

jour : d'abord à six, aujourd'hui à douze.

Autour de cette entité politique à venir

étalent créées des institutions qui singealent

plus ou moins bien celles des Etats mem-

bres : outre un début de système juridiction-

nel, une « commission » qui devrait tenir lieu

d'exécutif, et un Parlement (d'abord dit

normes qu'il émettait.

Alors, il y avait bien le Conseil constitu-

Constitution ne concède au Parlement

ne contrôle pas directement.

s'arrête au roi.

XVIII ne voulait pas.

la deuxième fois.

A cela près que cette technicité-là pèse

n'est compréhensible que par les initiés.

Assemblée), qui, de nos jours, a de grands ES conflits juridiques rebutent l'opinion. Elle n'y voit, sans qu'on puisse lui moyens et peu de pouvoirs, sinon moraux.

Bien qu'il porte le nom de Parlement, il n'en a pas les attributions puisqu'il ne vote pas des lois qui seraient alors européennes et s'imposeraient aux Douze ; il ne censure pas l'∢ exécutif », émanation des Etats membres dont cet « exécutif » est cependant grosso modo indépendent.

Pour donner vie à ce super-Etat, dit « l'Europe » par courtoisie et aussi par abus, les Etats se mirent à conclure entre eux des traités et des accords en très grand nombre et qui se traduisaient, logiquement, par des transferts d'attribution.

# Irnit

Quelle est la portée de ces traités et des pouvoirs qu'ils concèdent ? ils ont, dit l'article 55 de la Constitution, « une autorité supérieure à celle des lois », principe que l'on trouve déjà à l'article 28 de la Constitution de 1946 qui fonda la IV République. Les lois antérieures, si elles sont contraires à ces traités, sont réputées non écrites. Les traités prévalent

Soit dit par parenthèse, il en va de même pour la Constitution. En cas de contradiction avec celle-là, c'est elle qui doit être révisée. Ce qui revient à dire qu'il est permis de nécocier un traité dont on sait a priori ou'il ne sera pas conforme à la Constitution.

ETTE « démonétisation » des lois anciennes per les traités est, pour le plus sourcilleux des nationalistes, d'autant moins choquante que cela revient à donner le pas, en connaissance de cause, au nouveau sur l'ancien et que le traité, pour être applicable en droit interne, doit être validé par une loi de ratification que vote le Parlement. Que ce soit, la plupart du temps.

ce qu'a fait une autre loi. A titre d'exemple incontestable de cette règle, une loi ulté-rieure devrait pouvoir contredire un traité. Mais alors, quel texte l'emporterait ?

Depuis 1975, la Cour de cassation, sommet de l'ordre judiciaire de la magistrature, juge que c'est le traité. Depuis 1968, le Conseil d'Etat, sommet de l'ordre administratif de la magistrature, se prononce pour la solution inverse.

C'est cette jurisprudence qui devrait être renversée le 27 octobre, à l'occasion de dossiers, eux-mêmes sans grand intérêt (1), que le Conseil d'Etat a examinés le vendredi 13 octobre (le Monde des 14, 15-16 et

Désormais, si l'arrêt est ce qu'on attend, quand une loi sera votée en contradiction avec un traité antérieur (de nature européenne ou non, bien sûr), elle sera, pour ainsi dire ioso facto, nulle et de nul effet. Force est de reconneître que cette solution est, en droit, la plus logique et, accessoirement, celle qui donne, sur le terrain, une plus grande sécurité, d'autant qu'elle met fin aux divergences d'appréciation des deux cours

L en va, politiquement, tout autrement. Cela signifie que, déjà bien coincé entre le gouvernement et le Conseil constitutionnel, le Parlement est maintenant soumis sans conteste à une mesure a priori, fût-elle silencieuse, des autorités communautaires. Cela non plus n'est pas illogique. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas l'Europe « de 93 » qui annonce monts et merveilles. Mais alors le droit de légiférer (au sens large, qui englobe les décrets de l'exécutif français), attribut d'un Etat indépendant, est sérieusement écomé. C'est ce que dénonce le RPR, et le RPR a. de son point de vue, raison.

Dans le cas de la France, cela sonne pour le moins baroque puisqu'elle avait, depuis 1982, entrepris de battre en brêche la centralisation, qui était assurément la caractéreligieusement transmise la Monarchie, la Révolution, l'Empire et la République. En 1982, le jacobinisme devait mourir et avec lui l'Etat-Dieu qui décidait de tout pour l'habitant de Cholet (Maine et-Loire) comme pour celui de Goyave (Guadeloupe).

· :: . 🛨

ALE MENTAL

C'était donc un coup pour rien : assommé à Paris, le jacobinisme reparaît au mieux de sa forme à Bruxelles. Mais encore plus éloigné de l'administré qu'il n'était auparavant, ce qui n'est pas un progrès, et à quel titre que la démocratie avaliserait ?

Car ce qui fait toute l'interrogation, c'est que l'exécutif de Bruxelles est en situation d'immunité. Les procédures qui pourraient être entamées contre ses décisions sont hypothétiques. Nulle élection ne justifie ses pouvoirs. Nulle assemblée ne peut les lui contester, encore moins le renverser. L'Etat a transmis des pouvoirs, mais débarrassés des facultés de contestation qui les rendent tolérables. Voilà M. Delors plus puissant que Philippe le Bel, Louis XIV et Charles de Gaulle réunis, pour ne rien dire des vivants. C'est beaucoup. C'est trop. C'est le droit qui nous le montre du doigt.

SPÉCIAL-COPAINS. - Et même, spécialissime-copains, ou spécialcopinissimes. Colette Magny est de retour sur scène. Sous le titre Kevork ou le Délit d'errance, elle donnera vingt-huit nouvelles chansons. Elle est l'auteur des textes et la musique a été composée par Michel Précastelli et elle-même. Cinq représentations sont prévues, à 21 heures les 21, 24, 27 et 28 octobre, à 16 heures le 22, qui est un dimanche. Elles ont lieu à l'Espace Gérard-Philipe, rue Louise-Michel à Santrouville. C'est à cinq (vraies) minutes de la gare du RER. En voiture, il faut rejoindre la RN 308 en direction de Maisons-Laffitte. Après l'entrée dans Santrouville, il faut tourner à gauche au premier feu de signalisation, puis à droite au troisième. Avec de telles explications, il n'y a aucune excuse à ne pas aller entendre, eimer et soutenir une incomparable dame qui chante.

P.-S. Histoire vraie, bien que de deuxième main. Dans un magasin, une dame remet un chèque au vendeur qui, voyant le nom de la signataire, s'exclame : « à une lettre près, vous aviez un nom célèbre ! » « Oui... ? », demande la dame. « Bien sûr, reprend l'autre tout à son idée, regardez, vous vous appelez Proust ; une lettre en moins et cela faisait

(1) On a tout de même appris qu'aux élections européennes M. Antoine Waechter s'était affublé du titre inexistant d'« ingénieur écologue ». Pour un jeune homme si rigoureux, cela fait désordre.

# L'élection de MM. Giscard d'Estaing et Waechter est validée

Dans une autre décision, qui sou-levait le cas de M. Valéry Giscard à tout mandat électif. > d'Estaing élu au Parlement européen alors qu'il est membre de droit, à vie, du Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat a considéré : « L'élection au Parlement européen d'un membre de droit du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que celui-ci siège au sein de ce Conseil (...) : en revanche, la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel d'un ancien président de la République ne saurait, en l'absence de disposition expresse dans ce sens, priver celuici du droit reconnu à tout citoyen. dans les conditions et sous réserves

Sur conclusions de Mª Anne-Marie Leroy, le Conseil d'Etat a considéré que l'utilisation par M. Antoine Waechter, tête de liste des Verts, sur ses bulletins de vote, du titre d'« ingénieur-écologue », qui e ne correspond à aucun titre ou diplôme légalement délivré », n'a pas exercé d'influence - de nature à altérer les résultats du scrutin », pas plus que les nombreuses irrégularités de détail alléguées dans les vingt-six requêtes qui avaient été adressées au Ĉonseil d'Etat.

une formalité expédiée à la va-vite n'altère La difficulté, qui n'est pas que juridique, vient de ce que la Constitution de 1958 (pas plus que celle de 1946) ne distingue pas entre les lois antérieures et les lois postérieures aux traités.

Or, en droit interne, une loi peut défaire

لعكدًا منه لذمل

14 L'affaire du port du voile 15 Le tremblement de terre de San-Francisco

...... 15 Formule 1 : le Grand Prix du Japon 16 Théâtre : « Titus Andronicus »

22 Photo: Joël Peter Witkin 28 Un revers pour M. Berlusconi

# CNRS: un demi-siècle de science à la française

M. Mitterrand a donné, jeudi, le coup d'envoi aux célébrations du cinquantenaire du Centre de recherche

Premier président de la République à entrer ques remportés récomment par les Français, qu'ils dans les locaux du Centre national de la recherche scientifique depuis sa fondation, il y a cinquante ans, M. Mitterrand a donné, jeudi 19 octobra, le coup d'envoi de la célébration du cinquantanaire du CNRS, qui sera marquée par de nombreuses manifestations dans le capitale comme en province, où l'organisme gère de nombreux laboratoires.

19 octobre 1939 : un décret-loi

du gouvernement Daladier crée le

du gouvernement Daladier crée le Centre national de la recherche scientifique. 19 octobre 1989 : le CNRS, avec un budget supérieur à neuf milliards de francs, près de vingt six mille salariés (chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs), mille trois cents laboratoires (propres ou associés), est un quinquagénaire florassent.

réceid, certains ont voulu fraction-ner le CNRS, le transformer en une agence subventionnaire d'une Université alors en crise. Cette hypothète est abandonnée », décla-rait, le 27 jain dernier, M. François Konvileire d'exectant de

Encyclopédisme et élitisme

Jusqu'au début du dix-neuvième

siècle, la France jouit en Europe

d'un prestige incomparable. Elle

doit cette renommée à la personna-lité de ses savants, bien sûr, mais

France, Muséum d'histoire natu-

relle, Académie des sciences,

La création de l'Université fran-

çaise par Napoléon en 1808

aggrave cette tendance élitiste. Les

chercheurs deviennent des profes-

et les chaires dont ils sont titulaires

représentent la récompense d'une brillante carrière, bien plus que le

moyen de poursuivre leurs travaux à l'abri du besoin. L'objectif est la

formation d'une élite au travers

d'un enseignement très encyclopédique, et non le développement de la recherche.

Pendant ce temps, l'Allemagne crée, dans les universités, mais aussi à l'extérieur, des instituts de

recherche spécialisés où - comme aujourd'hui - des équipes d'étu-

diants se forment par la recherche

en travaillant avec leurs profes-seurs. La défaite de 1870 consti-

tuera la première alarme pour le gouvernement français. « Expli-quée par la supériorité du système d'enseignement et de racharche

germanique, (elle) renforce la conviction que la science constitue un élément primordial de la puissance nationale », écrivent les his-

toriens Jean-François Picard et Eli-

Pourtant, malgré les efforts

d'hommes comme Louis Pasteur -

qui aboutirent à la création de l'ins-titut qui porte son pom en 1887, -

la simation n'évolue guère jusqu'au début du vingtième siècle.

d'aide à la recherche ne voit le jour que le 14 juillet 1901. Il s'agit de la Caisse des recherches scientifi-

ques, destinée à « aider les savants

capables de réaliser les décou-

Le premier dispositif national

sabeth Pradoura (1).

« Dans un passé encore

solent ou œu'ils ne solent pas couronnés par le prix Nobel », a déclaré le président de la République, en rendant ainsi hommege au professeur Stehelin. Ce dernier, qui présentait ses travaux récents avec trois autres chercheurs, a rappelé comment il avait isolé le premier oncogène (gène impliqué dans le « Le CNRS a été associé, dans ce cas comme cancer) en 1976, alors qu'il travaillait avec les prodans les autres, à tous les grands succès scientifi- fesseurs Michael Bishop et Harold Varmus, qui,

vertes appelées à délivrer l'huma- son directeur de l'époque, Frédéric Joliot (élève de Paul Langevin et prix Nobel de chimie 1935 avec sa

femme Irène Joliot-Curie pour la

découverte de la radioactivité arti-

La suite? Une longue croissance, à l'image du développement de la rocherche scientifique fran-çaise. Une succession aussi de réorganisations, réformes, crises. Le CNRS est notamment passé de la tutelle de Matignon à celle du ministère des universités en 1979, puis du ministère de la recherche, en 1982. Jusqu'à la grande secousse de 1986, qui faillit bien voir la fin du vénérable organisme.

Perrin, Langevin, les Joliot-Curie, scientifiques brillants, mais aussi hommes et femmes d'action au charisme rayonnant, formaient

pour cette découverte, viennent de recevoir le prix Nobel de médecine.

A Paris, des représentants des cinquante-cinq organismes étrangers ayant des accords de coopération avec le CNRS ont perticipé à des Rencontres ternationales, et ils devaient être reçus vendredi 20 octobre à l'Académie des sciences. Un colloque consacré à l'« Histoire du CNRS » se tiendre les 23 et 24 octobre, et un forum CNRS-entreprises est

Deux manifestations sont destinées plus particulièrement au grand public : au Palais de la découverte, des chercheurs réaliseront pendant deux semaines, du 10 au 23 novembre, des expériences de laboratoire pour initier les jeunes à « La grande aventure de la recherche scientifique », et à la Cité des sciences et de l'industrie, une exposition présente « Cinquante ans de découvertes qui transforment notre société », du 21 octobre au 15 janvier.

gne. Ils affichaient aussi de solides opinions de gauche, et Frédéric Joliot fut d'ailleurs écarté ultérieurement de la direction du CEA en raison de ses sympathies commu-nistes. L'aspect très étatique du CNRS – buresucratique, diront ses détracteurs – doit sans doute beaucoup aux idéaux de ses fondateurs. Il a pourtant survicu à tous

Et, malgré d'innombrables réformes et remaniements, le CNRS actuel est resté très proche d'esprit et de structure – la taille exceptée – de celui de 1945. La preuve, sans doute, qu'il correspond à un besoin vital, et « colle » serres hien au sénie français. assez bien an génie français...



La longue bataille de Jean Perrin

nité des fléaux qui la déciment »,

sclon les termes mêmes de son initiateur, le sénateur Jean Audiffred.

Cette sorte de mécénat d'Etat sera supplantée en 1924 par le

« sou des laboratoires », ou « taxe

Borel », du nom du député Emile Borel, qui imagina la loi votée par

le Cartel des gauches instituant une contribution obligatoire des industriels pour la recherche de 20 centimes pour 100 francs de

Kourilsky, directeur général da CNRS, en présentant son « pro-gramme de modernisation ». Cin-quante ans d'existence aussi pas-sionnée qu'agitée ont fait de cet Mais, comme en 1870, c'est la guerre et la défaite française qui seront le principal facteur de pro-grès pour la politique française de la recherche. La guerre, et un organisme unique an monde an miraculé permanent. M. Kourilsky faisait allusion à l'offensive lancée homme: Jean Perrin, éminent phyen 1986 par certains responsables RPR et UDF, souteaus par pin-sieurs syndicats de l'enseignement sicien de l'époque, le « père » du CNRS. En 1915, Perrin travaille avec Paul Langevin - autre physicien entré dans l'histoire – à la « direction des inventions », un serdes recherches sur les techniques

« Mastodonte ingérable » ou « bastille administrative, syndi-cale et politique », le CNRS devait, selon ses détracteurs, être partiellement démantelé, ses laboratoires rendus autonomes ou ratta-Jean Perrin ne cessera plus de chés à l'Université. Un projet qui, s'il avait vu le jour sous cette harceler les pouvoirs publics. Prix Nobel de physique 1926 pour ses forme, aurait pratiquement ren-voyé la communauté scientifique travanx sur la structure discontinue de la matière (sa thèse portait sur la découverte de l'électron), il française à la case départ, celle d'avant le 19 octobre 1939. se forme à la gestion de la recher-

che et développe ses théories dans ce domaine sur le tas, à la tête de l'Institut Rothschild, sorts de mini-CNRS privé. Il obtient en 1930 d'Edouard Herriot la création d'une « Caisse nationale des sciences », doublée en 1933 d'un « Conseil supérieur de la recherche scientifique », qui donne à la Caisse une structure de décision organisée en « sections » correspondant aux différentes disanssi à ses institutions : Collège de

l'actuel CNRS. En 1936, c'est le Front popu-Observatoire de Paris, Conserva-toire national des arts et métiers, laire. Les scientifiques en pointe ne Ecole polytechnique, Ecole nor-male supérieure. Ces structures cachent pas leurs sympathics socialistes, et sont écoutés. Irèse Joliot-Curie, puis Jean Perrin se voient confier le poste de sous-secrétaire sont adaptées à la communauté scientifique de l'époque : des cher-cheurs peu nombreux, solitaires, d'Etat à la recherche, mais ne pour qui seule compte la science fondamentale. pourront réaliser leurs ambitions. Et c'est le gouvernement Daladier qui créera le CNRS actuel.

ciplines scientifiques, comme

Une naissance formelle, cependant, qui ne se concrétisera qu'après la guerre, avec l'ordon-nance de 1945, sons l'impulsion de

Améliorer la coordination. en soutenant puissamment la en sera de recherche en milieu universitaire. Un double tournant important a , Il fi favoriser « le glissement des

idées entre les disciplines », la mobilité des chercheurs, et le renouvellement des équipes, M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de la technologie, expose, dans l'entretien qu'il nous a accordé, ses idées sur les forces et les faiblesses du CNRS. Un point de vue doublement autorisé : chercheur de formation, il a dirigé cet orgae de 1969 à 1973, après y un sentiment relativement nouveau avoir occupé les fonctions de avoir occupe les fonctions de directeur scientifique pour la senti jusqu'alors une vocation très

années précédentes. « Pensez-vous que le CNRS ait rempli le rôle que vouleient lui donner ses pères fondeteurs ?

physique pendant les trois forte de ce côté.

- Depuis sa création il y a cinquante ans, le rôle du CNRS a été essentiel dans la recherche. Nous sommes sortis de la dernière guerre dans un état de grande pauvreté. Il fallait pratiquement tout reconstraire. Le CNRS y a participé en

**DERNIERES** 

LA MORT

DE DANTON

**GEORG BÜCHNER** 

MISE EN SCENE

KLAUS MICHAEL GRÜBER

PRESENTE PAR LE

FESTIVAL D'AUTOMNE

ET LE

THEATRE DES AMANDIERS

THEATRE DES AMANDIERS NANTERRE

LOCATION

47 21 18 81 - 42 96 96 94 FNAC BILLETEL

« La mobilité des chercheurs n'est pas suffisante »

nous déclare le ministre de la recherche créant ses laboratoires propres et après avis du directeur général, Il

Un entretien avec M. Hubert Curien

été pris à la fin des années 60. D'abord, la mise en œuvre de contrats d'association » avec les laboratoires universitaires. » D'autre part, l'apparition de l'idée que le CNRS devait partici-per plus directement au développement technologique du pays et devait faire en sorte que les résultats de recherche obtenus en laboratoire soient plus complètement et plus rapidement utilisés par l'appa-reil industriel français. C'était là

» Le CNRS a-t-il rempli sa mission? Sans aucune hésitation, je réponds oui. Je suis tout à fait sûr que, sans lui, nous n'aurions pas la recherche universitaire que nous avons. Nous n'aurions pes non pius les relations entre recherche fondsmentale et recherche appliquée qui existent aujourd'hui, qui ne sont certes pas encore parisites, mais qui sont dans un état convenable et que les directions successives du CNRS s'efforcent d'améliorer.

- Le CNRS n'est-il pas devenu un monstre ingouvernable 7

- Un Etat, pour sontenir la recherche fondamentale, a le choix entre deux formules : agence ou organisme. Une agence distribue des crédits à des équipes ou à des établissements (à charge pour eux de définir et de mettre en œuvre eux-mêmes une politique). La for-mule de l'organisme de plein exercice, avec ses personnels propres, comme le CNRS, a des avantages certains. L'organisme est an contact du terrain, il est capable de bien sentir les problèmes. Il est garant d'une cohérence, Mais, bien sûr, il faut s'attacher à gérer efficacement un établissement de cette nature dans sa taille actuelle.

> « Un patron responsable »

- Un nouveau décret doit bientôt paraître. Une réforme de plus ?

- Ce n'est pas vraiment une révolution, mais un ensemble de précisions utiles et même indispensables qui vont dans le sens que je viens de définir.

. Le CNRS doit avoir un patron responsable. C'est le directeur général, dont je veux conforter l'autorité sur l'organisme. Désormais, le ministre nommera les directeurs scientifiques chargés de chacun des grands secteurs sur proposition et non plus sculement

en sera de même pour le secrétaire

» Il faut ensuite améliorer la coordination, et le CNRS doit se coordination, et le CNRS doit se doter clairement d'une stratégie scientifique globale. Dans le passé, nous avons, contre l'avis de ceux qui voulaient le fractionner, maintenu le CNRS dans son intégrité pour favoriser les ponts interdisciplinaires. Encore faut-il que la contratues du CNPS se refète à de structure du CNRS se prête à de tels rapprochements, c'est-à-dire que le CNRS ne se réduise pas à la juxtaposition de départements scientifiques définissant une politique chacun dans son domaine. C'est la raison pour laquelle nous avons renforcé le rôle du directeur de la stratégie et des programmes,

» Aujourd'hui, le comité national, qui est le parlement du CNRS, est divisé en quarante-cing sections ment recommandé au directeur général de me proposer une réduction de ce nombre. Il s'agit de favo-riser le glissement des idées entre les disciplines. En effet, certaines d'entre elles deviennent désormais difficiles à classer et se trouvent, par exemple, su carrefour de la biologie et de la chimie ou de la chimie et de la physique.

SZ(PK NOW

» Des déconvertes majeures sont rendues possibles par le rapproche-ment de plusieurs spécialistes de provenance diverse. Dans le même souci de conjuguer coordination et souplesse, je demande donc au directeur général de faire en sorte que certaines sectious puissent être suivies par plusieurs directeurs scientifiques. Cela renforcera les approfondies et c'est en configues recherches interdisciplinaires qui sont l'apanage du CNRS.

- Quelles sont, selon yous, les principales faiblesses du CNRS, par rapport à ses homo-

- La mobilité des chercheurs. Il faut hélas le reconnaître, elle n'est pas suffisante. Cela dit. ce n'est pas un oukase qui nous aidera à la développer. Il nous faut convaincre. Il faut que des chercheurs du CNRS soient séduits par des propositions que leur feraient les industriels. Il faut aussi que le jugement de leurs collègues soit beaucoup plus positif à l'égard de ceux qui mèneut, ou souhaitent mener des activités industrielles ou, plus généralement, plus ou moins extériences à la recherche au sens strict. Et là, un certain chanot o espini est encore a Cels commence, à vrai dire, à bouger, mais beaucoup de progrès res-

#### « Faire la place AUX nouvelles pousses »

» Autre problème très impor-tant, et qui est la clé d'une bonne gestion: il faut lutter contre la persistance indue d'a abonnés » du CNRS. Nous savons bien que cer taines équipes ou laboratoires devienment, au cours des ans moins créatifs ou productifs et qu'il n'y a pas de raison pour que le CNRS continue à les soutenir mécanique-

- Le CNRS comporte un nomplus de mille. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un renouvellement régulier. Certes, il n'est pas facile de décider qu'un laboratoire qui n'est pas devenu mauvais, mais moins allant, moins prometteur, qu'une équipe plus jeune doive per-dre le soutien de l'organisme. C'est difficile. On dit: « Il faut coupei les branches mortes». Mais on hésite, car aucune n'est vraiment morte. Pourtant, faire la place aux nouvelles pousses est tout à fait indispensable.

Les universitaires, pourtant très puissants au sein du CNRS, ont en parfois tendance à trouver l'étiquette CNRS un peu omnipré-sente. Le CNRS a peut-être été, ici et là, un peu trop présent, je ne dis pas pesant, dans son attitude vis-à-vis de ses associés. Mais il me semble qu'il comprend et respecte ses partenaires. On tend anjourd'hui vers un bon équilibre entre une politique d'ensemble menée par le CNRS et une politique d'établisse-meats qui est bien défendue par les

- De même, les relations du CNRS avec les industriels se sont qu'elles se multiplient. Le CNRS peut célébrer son cinquantenaire dans la sérénité: il sort bien la nation. »

JEAN-PAUL DUFOUR

. . . . . 7

r les lois postérieures

THE STATE OF THE S

and the same of th

24

Company of Comme

 $(1, \dots, 1, \dots, 2, 3, 5, 7)$ 

\_\_\_\_\_

१ ८ **०** जिल्ला

2.3 Sec. 5 17.52 4.7 Sec. 5 17.52

Complete the second

Linguista Line

🐞 🚁 🖎 i 🥗 izi i 🗸 🖰 The same of the sa

The state of the s

#### Sur plainte d'un jeune homme

# Deux policiers de Saint-Denis inculpés de coups et blessures

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ont été inculpés jeudi 19 octobre de coups et blessures per M. Charles Grimaldi, premier juge d'instruction au tribunal de Bobigny, après avoir été entendus longuement par l'inspection générale des services (IGS). Ils ont été laissés en liberté et placés sous contrôle iudiciaire.

Les faits qui sont reprochés aux deux policiers remontent au 16 sep-tembre dernier lorsque les secours furent appelés pour porter aide à un blesse, M. Mohamed Sirat, vingt-deux ans, gisant inanimé sur le palier d'une cité à Aubervilliers. Transporté par Police-Secours à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, puis à l'hôpital Ambroise-Paré, à Boulogne-Billancourt, M. Sirat, victime d'une fracture du crâne et blessé à la face était placé en réanimation. Quelques jours plus tard, le père du blessé venait déclarer au missariat que son fils lui avait dit avoir été agressé « par des

sur son lit d'hôpital, M. Sirat racontait que, dans la muit du 15 au sur son palier 16 septembre, alors qu'il déambu- l'avoir frappé.

Deux gardiens de la paix de lait dans la rue après avoir copiensement arrosé une réunion d'amis, avait été interpellé par deux « képis » dont il donnait un signalement approximatif. Le jeune homme ne se souvenait de rien d'autre, sinon qu'il avait été roué

> L'enquête, menée conjointement par le service départemental de police judiciaire et par l'Inspection générale des services devait abou-tir, après l'audition de nombreux ers du département, à identifier deux d'entre eux. Ces derniers, qui cette muit là dans patrouillaient la zone où avait été agressé M. Sirat, avaient omis, contrairement aux règles, de signaler être intervenus pour une ivresse sur la voie publique, ce qui a conforté les soupçons portés à leur encontre.

Interrogés par l'IGS, les poli-ciers ont déclaré qu'ils avaient effectivement croisé, cette mit-là, M. Sirat ivre qui somnolait sur un banc. Ils avaient tenté de le raccompagner chez lui en l'embarquant dans leur voiture de patrouille, mais, devant sa résis-tance, l'avaient finalement abandonné sur la voie publique. Les deux policiers, qui n'expliquent pas comment M. Sirat s'est retrouvé sur son nalier dans le coma, nient

#### Ancien inspecteur de police au Havre

# Un policier entendu par la brigade criminelle dans l'affaire Cons-Boutboul

Les policiers de la brigade criminelle de la police jidiciaire pari-sienne ont entendu, jeudi 19 octobre, l'un de leurs collègues dans le cadre de l'affaire Cons-Boutboul. Actuellement commissaire de police stagiaire à l'Ecole nationale supérieure de police (ENSP) de Saint-Cyr-an-Mont d'Or (Rhône), Pierre Guillaume était inspecteur de police an Havre en mai 1988 lors de la découverte, dans le port, du cadavre de Bruno Dassac. Représentant de commerce et eur invétéré, Bruno Dassac était en contact avec Marie-Elisabeth Cons-Boutboul, belle-mère de Jacs Perrot, avocat parisien ass siné à Paris le 27 septembre 1985.

Jusqu'il y a quelques mois, aucun lien n'avait été fait entre les affaires Dassac et Perrot. Les policiers de la brigade criminelle, qui, dans le cadre de l'instruction du juge parisien Alain Verleene. tient sans succès depuis plus de trois ans sur le meurtre de Jacques Perrot établiront fortuitement relation entre ces deux affaires erâce à une écoute téléphonique placée chez une bouchère utilisée pour ses contacts par Marie-Elisabeth Cons-Boutboul.

Aussi les policiers parisiens seront-ils très ravis d'apprendre que l'un de leurs collègues du Havre, Pierre Guillaume, avait établi un lien entre les deux affaires sans jamais leur transmettre l'information. L'inspecteur Guillaume avait, en effet, obtenu un « tuyau » an lendemain du meurtre de Bruno Dassac, selon lequel celui-ci, familier du monde des jeux, s'était vanté - d'avoir tué » Jacques Perrot. Il avait même évo-que cette piste auprès d'une journa-liste, Isabelle Horlans, placée en arde à vue par la brigade nelle en juillet dernier.

A la demande du juge Verieene, les policiers de la « crime » ont donc entendu Guillaume pour l'interroger sur l'origine de son « tuyau ». Entretemps M= Cons-Boutboul, déjà inculpée et incarcérée pour complicité d'homicide volontaire dans le cadre de l'affaire Dassac, instruite au Havre, a été également inculpés avec un chef d'inculpation identique par M. Verseene dans le cadre de

## Aux assises du Loiret

# Michèle Curiel condamnée à cinq ans de prison dont un avec sursis

condamné, jeudi 19 octobre, à cinq ans de prison dont un avec sursis, Mª Michèle Curiel, une mère de famille qui avait été inculpée de « privation de soins et d'aliments » après le décès d'un de ses enfants handicapé (*ie Monde* du 19 octobre). L'avocat général, M. Didier Joly, avait requis une peine de trois ans de prison.

> **ORLÉANS** de notre correspondant

Comment les services sociaux. en particulier ceux de la DASS du Loiret, qui avaient envoyé sur le terrain trois travailleurs sociaux auprès de M Curiel, n'ont-ils pas perçu sa détresse et l'urgence qu'il y avait à prendre une mesure de sauvegarde pour le petit Sébas-tien? La question déjà posée la veille a encore dominé la seconde

journée d'un procès qui est devenu

celui des services sociaux du Loi-

Unissant leurs efforts - cas per ordinaire - la défense et la partie civile représentée par Me Agnès Fichot, agissant au nom de la fédération des comités Alexis Danan. sont revenues sur des points impor-tants. L'assistante sociale du secteur, Mª Mardeleine, stagiaire à l'époque n'a vu en près de quatre mois, qu'une seule fois Sébastien, le 7 avril 1987. L'enfant venait de mourir... La tavailleuse familiale, M∝ Didon, n'a pas non plus cherché à la voir, ne poussant ses investigations ménagères qu'à la salle à

La cour d'assises du Loiret a manger. L'enfant a vécu de longs mois dans une chambre recouverte

Après les travailleurs sociaux, la cour a entendu la hiérarchie de la DASS et tout d'abord M. Dominiaffirmé avoir mis en place « une cellule de crise » dès décembre 87, époque où la mère a retiré son fils centre hospitalier spécialisé. M. Lecourieux a précisé que dans des situations de grande précarité, il pouvait se produire une « accouance » de la part des intervenants sociaux. • M= Curiel nous a peut-être dupés... Elle a faussé l'interprétation qu'on pouvoir avoir de sa situation familiale.

M. Yves Dausse, directeur de la DASS du Loiret utilisé le même argument: « Compte tenu du com-portement de M Curiel les tra-vailleurs sociaux n'ont pas su apprécier la gravité de la titua-

Bref, devant la cour d'assises, la corporation a fait bloc, permettant à Mº Agnès Fichot d'évoquer « la pesanteur du corps constitut qu'est l'institution sociale. Me Anne Bouilloux-Sourcis, pour la défense, surrès avers die se surre de la défense, après avoir dit sa surprise devant le fait qu'aucune inculpation n'ait suivi ces « défaillances » de la DASS a estimé que la seule condamnation de sa cliente équi-vaudrait « à effacer les fautes des

Après deux heures de délibéra-Après deux noures de della des tions, la cour, allant au-delà des réquisitions de l'avocat général, ont condamné Michèle Curiel à cinq contraire, non seulement à la ans de prison, dont un avec sursis. RÉGIS GUYOTAT des habitants de Montfermeil ».

Rebondissement dans l'affaire du port du voile

# Les trois musulmanes de Creil de nouveau exclues des cours

La polémique autour du port du voile pour les jeunes musulmanes à l'école rebondit. Au lieu même où elle avait commencé, c'est-à-dire au lycée de Creil (Oise). Depuis jeudi 19 octobre, les deux scars musulmanes Fatimah et Leila, quatorze et quinze ans, ainsi qu'une autre adolescente, Samira, quatorze ans, n'ont pas été admises dans leurs classes respectives. Malgré le compromis intervenu le 8 octobre entre le principal du collège Havez, M. Ernest Che-nières, et les familles, les jeunes filles se sont remises jeudi, en effet, à porter le voile.

Les collégiennes ont donc été conduites en bibliothèque par le principal. Ce dernier tentait encore, vendredi 20 octobre, de reprendre le dialogue avec les parents, « afin de trouver une solution qui ménage à la fois le respect de la

lascité et l'obligation d'accueil de l'établissement ». « Ma position n'a pas changé, ajoute le proviseur, le joulard n'est pas un problème en sol. C'est le comportement même de ces jeunes filles qui est en cause. Chaque fois qu'on aborde avec elles le sujet, on se retrouve face à un délire d'invectives et de fanatisme ».

#### M. Rocard: « Respect d'autrui »

C'est sur l'intervention de la Fédération nationale des musulmans de France, dont la représentativité est contestée par la Mosquée de Paris, que les jeunes filles se sont à nouveau voilées pendant la classe. M. Daniel Youssonf Leclerq, président de l'association Intégrité, au nom de la FNMF dont il est l'ancien président, a porté plainte contre le principal pour coups et blessures en raison d'incidents qui se seraient produits jeudi.

Visitant une école primaire jeudi 19 octobre, M. Michel Rocard, rappelant son appartenance au protestantisme, a lancé un appel à la tolérance : . Même lorsque l'emporte l'intolérance, il reste des hommes pour s'en tenir fermement à la position juste, qui est celle du respect inconditionnel d'autrui et donc de ses opinions. Cela vaut du point de vue de la conduite de la puissance publique et de la laïcité de l'Etat. Cela vaut aussi à l'intérieur de chacune de nos pensées religieuses », a conclu le Premier

# Les réactions des responsables religieux

français sont à leur tour intervenus, jeudi 19 octobre, dans la polémique sur le port du voile à l'école. Interrogé à la sortie d'un entretien avec le cardinal Lustiger, Cheikh Haddam, recteur de la mosquée de Paris, considéré comme la principale autorité musulmane en France, s'est déclaré « indigné par l'attitude discriminatoire » des proviseurs de Creil et de Marseille. A la question de savoir si le port du voile est une forme de · prosélytisme religieux », il a répondu: - Pas du tout ! - et admis que ce pouvait être - une réaction à certaines tenues qui dépassent la décence. Si des jeunes filles veulent se couvrir les cheveux, c'est leur droit le plus absolu, le plus élémentaire », a affirmé Cheikh

« Nous sommes dans un pays où les libertés individuelles sont assurées. C'est le pays de la Révolution française, mais la liberté de l'individu doit s'arrêter au respect de la liberté d'autrui », a poursuivi le recteur de la Mosquée, qui est algérien : Nous avons chez nous et dans beaucoup de pays musulmans des jeunes filles qui portent ce voile et beaucoup d'autres aui ne le portent pas. Mais aucune n'a iamais été mise à la porte ou traumatisée », a-t-il conclu.

Le cardinal Lustiger a évoqué ce même sujet, en temes beaucoup plus mesurés. Dans un entretien à l'Agence France Presse, il a déclaré que « le port du voile n'a peut-être qu'une signification oppositionnelle, un peu comme la coiffure rasta ». « Ne faisons pas la guerre aux

L'accueil des enfants d'immigrés dans les écoles maternelles

Conseil municipal houleux

à Montfermeil

Le maire de Montfermeil (Seine-Saint-Denis), M. Pierre Bernard, a fait évacuer la salle, jeudi 19 octobre, pendant le conseil municipal où deux cents personnes environ étaient venues soutenir les listes qui réclamaient un débat sur l'inscription des enfants d'immigrés dans les écoles maternelles de la ville. Comme les quatre élus communistes et les trois socialistes

exigeaient que ce sujet soit abordé

d'entrée et que l'assistance com-mençait à manifester son impa-

tience, M. Bernard a ordor huis clos et fait évacuer la saile par une vingtaine de gardiens de la Dans le hall de la mairie, M= Isabelle Goutmann (PCF) a lu au public l'intervention qu'elle entendait faire devant ses collègues : « Vous distillez la haine et l'exaspération. Vous installez un services sociaux ».

climat malsain et dangereux. », at-elle déclaré. Son collègne du Parti socialiste, M. Maurice Ferry, morale, mais aussi aux intérêts

Des responsables religieux adolescentes beurs. Halte au feu, a ajouté l'archevêque de Paris. Ne confondons pas le problème de l'Islam et celui de l'adolescence. Arrêtons cette discussion tant que les autorités musulmanes ne nous auront pas expliqué de façon précise la signification du voile. Qu'elles nous disent clairement s'il s'agit d'une prescription religieuse et pourquoi? Ou s'il s'agit d'une prescription d'ordre national et politique et laquelle, de façon à ce qu'on comprenne si oui ou non cela contredit ce qui est la définition française de la laï-

Pour M. Daniel Youssouf

l'affaire du lycée de Creil où, contre le proviseur, elle soutient les jeunes filles musulmanes et leurs parents, la réponse à cette question ne fait pas de doute : « le voile est un

impératif de pudeur, dit M. Leclercq, interrogé par le Monde. Ce n'est pas d'abord un signe de reconnaissance religieuse, car le voile n'est pas propre à l'islam. La Bible a des prescriptions identiques et la Vierge Marie était habillée comme une musulmane plutôt que comme Madonna ».

Le grand rabbin de Paris, M. Alain Goldmann, est lui aussi intervenu. Dans Jour J, la lettre Leclercq, ancien président de la quotidienne juive, il a déclaré : ses parents doivent l'inscrire ans Fédération nationale des musul- « Ceux qui refusent aux enfants une école juive ».

musulmans le droit de porter le tchador ou aux enfants juifs la kipa sont intolérants. Aujourd'hui, ce ne sont plus les religieux qui font preuve d'intolérance, comme on le leur reproche si souvent, mais les laïques. L'école la que doit donner l'exemple de la tolérance. La confrontation pour les peitits Français avec la « différence » est une excellente technique pédagogique. Ils apprennent à connaître et à respecter l'autre ». Le grand rabbin de Paris admet toutefois que « si un enfant juif peut vivre pleinement son identité dans le respect de la cacherout [NDLR : les prescriptions alimentaires] et des sêtes,

# Que dit le Coran ?

prescription précise. Dans la Lumière, le verset 31 écrit : « Dis aux croyants de baisser les yeux, d'être chastes, de ne parure, de rabattre leur voile sur leur poitrine, de ne montrer que leur parure qu'à leur mari, leur père, leur beau-père, leurs frères, leurs neveux, leurs servantes, leurs esclaves et leurs eunuques ou aux impubères, et de ne pas taper du pied pour montrer leur parure

De même dans la sou-

voile pour les musulmans une phète, dis à tes fammes et à leur voile, traduit en persan voile. C'est le meilleur moyen pour elles d'être reconnues et de n'être pas offensées, » Malgré catta prescription,

les exégètes de l'islam sont divisés depuis lontemps sur cette question du voile. Le professeur Mohamed Hamidullah, l'un des principaux traducteurs du Coran, soulione l'obligation pour la femme, en présence d'un homme étranger à sa famille, de se cacher le visage (se cacher en arabe se rate XXXIII, appelée Les fac- dit hajaba, d'où le nom hijeb

Le Coran fait du port du tions, Le Coran écrit : « Pro- que donnent les musulmans à

Mais d'autres écoles tolèrent que les femmes découvrent le visage et les mains à partir d'une interprétation du haddith (commentaire du Prophète) dit Asmah, du nom de la belle-sœur de Mahomet. L'islam interdit au mari de prendre pour femmes deux sceurs. D'où la permission laissée à la sœur Aicha, l'une des femmes du Prophète, de laisser apparaître son visage et

Aujourd'hui - signe des temps 🗕 tout le monde se réclame de la laicité. Mais cette notion donne lien à deux interprétations différentes : pour certains, il s'agit d'une neutralité active », qui interdit d'afficher à l'école une conviction religieuse de manière ostentatoire; pour d'autres, c'rest plutôt le respect des consciences et l'expression de la tolérance.

> Les responsables religieux réclament, depuis quelques années, une « redéfinition de la lascité ». Entendent-ils seulement par là une réforme des programmes pour sen-sibiliser davantage les élèves à l'histoire et au contenu des grandes religions? Ce serait tout = fait logique, compte tenu du rôle immense qu'ont joué et jouent encore ces religions dans la forma-tion de nos sociétés. Mais s'il s'agit de savoriser « le port du tchador ou de la kipa » dans lequel le grand rabbin Golmann voit - une excellente technique pédagogique » pour permettre « la confrontation des petits Français avec la différence », c'est une autre his-

Quelle laïcité? Si les responsables français doivent aujourd'hui préciser cette conception, les musulmans de France sont tenus, eux, de répondre à une question, aussi essentielle : quel islam ? Il est clair en effet que, dans une société laïque, nourrie de culture judéo-chrétienne, l'islam ne peut vivre et s'exprimer publiquement de a même manière que dans un pays musulman. Hier cette évidence, sous prétexte de tolérance on de ment en France et à se libérer de générosité, serait une immense hypocrisie lourde de conséquences.

# Islam et laïcité

De la même façon, la contro-verse sur la réforme du code de la

nationalité où, là aussi, des enfants étaient en cause, avait été très vive et très troublante, il y a deux ans. Les frontières traditionnelles se brouillent. Ce débat sur le foulard

islamique n'oppose pas la gauche à la droite, ou les « laïques » aux « religieux ». Des discussions pas-sionnées ont lieu depuis une dizaine de jours au sein des partis, des asso-ciations et les Eglises. On voit des « laïques » purs et durs se pronon-cer avec force pour la liberté vestimentaire des musulmans à l'école, tandis que des adversaires tradi-tionnels de l'école publique volent au secours de celle-ci au nom de la

La vérité est que chacun, au fond de lui-même, est un peu divisé, malgré ses convictions. Car le débat comporte plusieurs regis-tres et varie selon que l'on réfléchit à une personne on à des principes, an présent ou à l'avenir. Les circon volutions incompréhensibles de M. Michel Rocard à propos de cette affaire, jeudi, illustrent parfaitement l'embarras de certaines personnes ouvertes et généreuses.

L'affaire est d'ailleurs déià déformée par son retentissement médiatique. Les adolescentes de Creil, qui vivent depuis deux semaines sous les caméras, ne sont plus tout à fait elles-mêmes. Et. comme par hasard, des affaires semblables éclatent un peu partout en France : des foulards qui, jusque

là, passaient inaperçus, prêtent brusquement à controverse; d'autres s'affichent alors qu'ils étaient sagement rangés dans les

Dans les pays musulmans, le débat sur le hidjeb est, à la fois, plus douloureux, plus simple et plus lourd de conséquences qu'ici. Deux camps s'opposent : les musul-mans traditionnels ou intégristes qui en sont farouchement partisans; et les personnes les plus modernes qui ont assisté, avec consternation, au début des années 80, à l'apparition de ce substitut du voile d'antan - un voile, symbole d'aliénation, que des femmes courageuses, en Egypte ou ailleurs, avaient réussi à supprimer par des décennies de combats. A travers le hidjeb et quelques questions de même nature, il y va par-fois de l'avenir politique de ces

#### Un débat sur les principes

Naturellement, en France, le foulard islamique ne menace pas anjourd'hui la République. Le débat, ici, porte sur les principes et, en arrière-plan, sur l'ingégration de la population immigrée. Ce qui compte avant tout, c'est l'épanouis sement de ces adolscentes en tcha-dor, appelées à vivre définitivecertaines pratiques - comme le mariage forcé - qui sont en contra-

المارًا من الموصل

nité : ses abandons exceptés, il n'a

été battu qu'une fois cette saison, par Nigel Mansell en Hongrie.

agneau, Ayrton le Loup explique son changement d'attitude par sa rencontre - avec... Dieu. - Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui, confiait-il à des journalistes brésiliens juste avant le Grand Paire de Poursal

trouvé dans la parole de Dieu les réponses à mes doutes et une

sagesse enivrante (...). Peu importe ce qui arrivera d'ici à la fin du championnat. Je gagnerai si Dieu le veut. » Ayrton Senna

affirme même vouloir profiter à l'avenir de son influence d'idole sportive pour prêcher la bonne parole et devenir un « messager de

Si les Japonais ne cachent pas la

vocation publicitaire et commer-ciale de leur « message » en for-mule 1, leur culte du secret dans

les domaines techniques les a long-temps embarrassés pour répondre

profiter en priorité Ayrton Senna

des dernières évolutions (au moins cinq depuis le début de la saison)

de leurs moteurs? La programma-tion électronique du moteur du Brésilien était-elle plus poussée afin de lui permettre de répliquer,

aux progrès des Ferrari? Tout cela

expliquerait-il quelques casses inhabituelles, comme à Monza?

Impossible, bien sûr, d'obtenir des

Après avoir répété que leurs

deux pilotes étaient traités sur un pied d'égalité », les responsables de Honda ont toutefois menacé (1), devant l'ampleur prise par la polémique et les préju-dices commerciaux qu'elle

entraîne, de rendre publics certains relevés télémétriques qui démon-

treraient que le Français utilise moins bien le formidable potentiel

de son moteur. Il ne garderait - pas

assez le pied sur l'accélérateur » et

n'utiliserait « pas assez les hauts

La publication d'un communi

qué qu'il a di cosigner avec Ron Dennis et Yoshi Noguchi, project manager de Honda Motor Com-pany en formule l (le Monde du

26 septembre) a mis un terme (définitif?) à la polémique. Trop tard pour permettre à Alain Prost de finir dignement sa belle aven-

tard aussi pour effacer l'image d'un

champion devenu amer dans la

défaite et devant l'irrésistible

ascension d'un autre prodige de la

**GÉRARD ALBOUY** 

ture de six ans avec McLaren.

régimes ».

réponses à ces questions.

Dieu ».

Sans devenir pour autant un

# SOCIÉTÉ

Le tremblement de terre de San-Francisco

# La difficulté des secours sous le béton de l'autoroute 880

Le président George Bush devait se rendre à San-Francisco dans la journée du 20 octobre. Trois jours après le tremblement de terre, on estime toujours à 270 au moins le nombre des morts et à 1 400 celui des blessés. De nombreux corps ont été retirés de l'autoroute 880 dont la voie supérieure s'est effondrée sur la voie inférieure, dans l'agglomération d'Oakland (située de l'autre côté de la baie}.

es de Creil

des cours

Sec. 2011

bles religien.

Le constructeur de l'autoroute a déciaré, jeudi 19 octobre, qu'il s'attendait que la moitié de San-Francisco soit détruite avant que son ouvrage ne subisse le moindre dommage. Pourtant, les autorités avaient du interrompre, faute de fonds, les travaux de consolidation de l'autoroute San-Francisco-Oakland. De son côté, Jerry Oliver, responsable de l'entretien des routes de Californie, a expliqué que trois phases de travaux de consolidation contre les tremblements de terre avaient été prévues et que la première avait été réalisée au début des années 80 mais que l'argent avait manqué pour termi-ner les travaux.

Depuis le séisme du 17 octobre, et pour encore environ une tine, toute la zone autour des 2 kilomètres de l'autoroute 880 d'Oakland (Californie), transformée en cercueil de béton pour une centaine de personnes, vit en « zone interdite », obéissant à une organisation minutieuse. Le lieutenant de police, Kevin Traylor, chargé des contacts avec la presse, met en garde les journalistes qu'il

emmène à tour de rôle pour une visite guidée et rapprochée des lieux : l'endroit est « dangereux », avec des liquides inflammables abondamment répandus, des câbles électriques en voie de réparation et surtout un risque d'effondrement permanent des structures des deux routes, auparavant superposées et dont l'une s'est affaissée sur

Alors que seulement treize corps ont été retirés des décombres depuis deux jours, les services de l'équipement, le 19 octobre, consacraient encore la majorité de leurs refforts à étayer tout ce qui doit l'être. Après, ils devraient utiliser massivement de gros engins et peut-être même des hélicoptères pour calever tous les débris de la voie supérieure.

Dans les endroits consolidés, on peut voir aussi des sauveteurs se glisser avec témérité – étant donné le risque de nouvelles secousses, comme cela a été le cas dans la matinée du 19 octobre – entre les deux dalles d'autoroute, toujours dans le but de découvrir des survivants. L'un des sauveteurs se déclarait jeudi « persuade » de cette pos-rait jeudi « persuade » de cette pos-sibilité. Près de la rue des Cyprès, sur une petite place transformée en « cour des médias » à laquelle n'ont pas accès les nombreux curieux, les officiels viennent rendre compte régulièrement des bilans des recherches. Le 19 octobre, le maire d'Oakland, M. Lionel Wilson, a sinsi précisé que les familles n'avaient signalé que 85 disparus dans la région, ce qui pourrait indiquer que l'estimation de plus de 200 morts que l'on s'attend à trouver sous les décombres pourrait se révéler excessive. - (AFP, Reu-

## San-Andreas menace San-Francisco

Les premières informations précises, qui ont été publiées par le US Geological Survey sur le tremble-ment de terre du 17 octobre, ment de terre du 17 octobre, confirment ce que nous avait dit, le 18 octobre, M. Ross Stein, un géophysicien du USGS qui est, pour quatre mois, à l'Institut de physique du globe de Paris. Le séisme s'est bien produit dans les montagnes de Santa-Cruz, à environ 80 kilomètres au sud-est de San-Francisco. Le USGS lui a donné le nom de Lome-Priets un lieu-dit nom de Loma-Prieta, un lieu-dit non loin duquel s'étaient déjà produits deux tremblements de terre, le premier de magnitude 5,1 le 27 juin 1988, le second de magni-tude 5,2 le 8 sofit 1989.

Le communiqué de presse de l'USGS apporte quelques précisions inquiétantes. La faille de San-Andreas a rejoué, le 17 octobre, sur une longueur de 55 kilomètres. Et cette partie est bien la section sud du segment nord de la faille, qui avait joué, lors du séisme de 1906. Section qui n'avait coulissé que de un mètre, alors que, près de la zone épicentrale, au nord-ouest de Sande la Californie — qui fait partie de la plaque «Pacifique» — avait glissé de quatre à six mètres vers le nord-ouest, par rapport au compartiment est, qui appartient à la plaque « Amérique ».

. . . . . .

1.55

Mais, le 17 octobre, toute la sec-Mais, is 17 octobre, toute is sec-tion sud — celle qui est à la traîne, pourrait-on dire — n'a pas rattrapé son retard. Elle n'a rejoné que sur 55 kikomètres, alors qu'elle est lou-

gue d'une centaine de kilomètres. Il reste donc environ 50 kilomètres, situés au sud-est de San-Francisco, qui sont toujours en retard par rap-port à la dérive générale.

Etant donnée la progression, du sud-est vers le nord-ouest des épi-centres récents le long de la faille voisine de Calaveras, de 1949 à 1989, on peut craindre que cette partie de la faille de San-Andreas annoncé, en août 1988, que, pour les trente années à venir, la moba bilité d'un fort séisme était de l'ordre de 20 %. Tout comme à la même date la probabilité d'un violent tremblemnt de terre, toujours dans les trente années à venir, était de 30 % dans les montagnes de

En outre, l'USGS a confirmé, par ses enregistrements sismologiques, ce qui est la suite logique d'un tremblement de terre de magnitude 6,9 : les répliques, c'està-dire les séismes un peu moins violents, marquant le réajustement progressif de la faille qui a joué lors du choc principal, se succè-dent. On en a dénombré déjà plus de mille cinq cents depuis le 17 octobre.

YVONNE REBEYROL

## Séignes en Chine du nord : 29 morts

Les trois tremblements de terre qui out ébranié le nord de la Chine dans la nuit du 18 au 19 octobre ont fait au mois 29 morts, 34 blessés et plus de 27 000 sans abri. Les secousses se sont produites dans une région située entre les provinces de Shanxi et Hebei à l'ouest de Pékin. Leur magnitude

était de 5,7, 6,1, et 5,6. En outre, une réplique de magnitude de 5.1 a ébranlé cette même région le 19 octobre à 6 h 29 locale (23 h 29, le 18 octobre, heure de Paris). Les secousses out été ressenties jusqu'à Pékin, à 200 kilomètres des épicentres. - (AFP.)



# SPORTS

AUTOMOBILISME: le grand prix de formule 1 du Japon

# Prost-Senna: le combat des monstres sacrés

Quinzième et avant-dernière épreuve du entre les deux pilotes de l'écurie McLaren- pilote de l'année. Des éléments passionchampionnat du monde de formule 1, le Grand Prix du Japon, disputé dimanche classement, et le Brésilien Ayrton Senna, 22 octobre sur le circuit de Suzuka (à 400 kilomètres à l'ouest de Tokyo), doit être le théâtre d'un nouvel affrontement habituel de l'attribution du titre au meilleur antique.

L'incorporation du Brésilien tamment leurs instruments au bord Ayrton Senna au sein de l'écurie McLaren, en 1988 constitueit une du muret. Malgré sa victoire, le Français n'avait pas décolèré en retrouvant son équipier dans le motor-home:

« Que s'est-il passé dans ta tête?

Es-tu devenu fou? Si je freine, il peut y avoir dix morts. « Le Brésilien avait présenté ses excuses, mais le respect professionnel, dermenace pour le Français Alain Prost. Couronné par deux titres mondiaux (1985 et 1986), consacré par le milieu de la formule 1 où il est surnommé le « professeur » et en passe de rejoindre, aux yeux du public, le mythique Juan-Manuel Fangio dans la légende du sport automobile, le vienz lion avait accepté de partager son terrain de chasse avec un jeune loup débordant d'ambition.

Avait-il alors péché par orgueil en pensant faire courber l'échine à son jeune rival, comme précédemment à René Arnoux, Eddie Cheever, Keke Rosberg, Stefan Johans-son et même au grand Niki Lauda? Ou s'était-il simplement rendu aux arguments de son ami et directeur d'écurie, Ron Dennis, qui souhaitait mettre tous les atouts de son côté en disposant des deux meilleurs pilotes et du meilleur moteur avec Honda?

Quelques courses avaient suffi à Alain Prost pour vérifier que son coéquipier était redoutable. Défié dès les séances d'essais et de qualification par ce funambule-risquetout des circuits, le Français a vite perdu un peu de cette sérénité et de cette superbe qu'il s'était forgées au fil des ans. Le terme de « collaboration

intelligente » bien vite utilisé par les deux pilotes pour parier de leurs relations laissait bien entendre que ics deux hommes n'avaient pas grand-chose à partager en dehors des briefings techniques. Alain Prost aime être entouré d'amis et s'efforce, des qu'il le peut, d'oublier le stress des séances de qualification sur un parcours de golf. Ayrton Senna est un solitaire habité par les démons de la vitesse et de la mécanique qui le poussent à errer tard le soir dans les pad-

Cette assiduité auprès des ingé nicurs Honda, le Français la quali-fiera de « fayotage ». Mais elle expliquera les relations privilégiées extretenues par le Brésilien avec ces autres travailleurs et cherproprement dite, qui a l'air de s'être réveillée depuis 1988, ne soit le siège d'une progression analogue. Or, vers le Nord-ouest, la faille de San-Andreas arrive dans la péninsule de San-Francisco et, avait qu'un pas qu'Alain Prost, pour ce segment, l'USGS a sans doute de bonne foi, a bien vite franchi. Pour se rassurer, pour exceptionnelles de son coéquinier.

Une étape décisive dans la dégradation des rapports entre les deux hommes a été franchie lors du Grand Prix du Portugal 1988. Ce jour-là, Prost a pu constater, au péril de sa vie, que son jeune rival était prêt à tout pour devenir, à son tour, le roi de cette jungle de la for-

Après deux départs annulés qui vaient mis à vif les nerfs des pilotes, le Brésilien a pris des risques insensés, serrant à près de 280 km/h le Français contre le muret en béton qui longe les stands, pour le dissuader de le doubler en abordant le deuxième tour. Les deux monoplaces rouge et blanc étaient presque venues au contact, la roue avant gauche de Prost intercalée entre les deux roues droites de Senna. Trois panauteurs des écuries Larrousse et March avaient dû retirer précipi-

#### Suzuka : la quinzième manche Le circuit de Suzuka, où doit

être disputé la quinzième, et

avant-dernière, manche du championnat du monde de formule 1, est long de 5,859 km et a globalement la forme d'un 8 écrasé sur sa hauteur. A occasion du cinquième Grand Prix qui y sera couru dimanche 22 octobre, les pilotes devront effectuer 53 tours, soit 310,527 km. Le record du tour a été établi en 1987 par Alain Prost en 1 min 43 s 844 (203,116 km/h). Le Grand Prix 1988 a été gagné par Ayrton Senna (1 h 33 min 26 s 173) qui a précédé Alain Prost de 13 s 363. Vendredi 20 octobre lors de la première séance d'essais officiels Avrton Senna a réalisé le meilleur temps (1 mn 39 s 493) devant Nigel Mansell (1 mn 40 s 608) et Alain Prost (1 mm 40 s.

tenant du titre. La rivalité entre les deux hommes a pris un tour qui dépasse le cadre

nier vernis reliant les deux hommes, avait cédé la place à l'ani-mosité. « S'il veut le titre à n'importe quel prix, qu'il le prenne! », avait conclu Alain Prost.

#### L'incident d'Imola

Malgré l'hégémonie manifestée par les McLaren-Honda, qui avaient remporté quinze des seize grands prix en réussissant dix dou-blés, les deux pilotes étaient pourtant sortis grandis de leur duel. Venu dans l'écurie britannique avec l'intention avouée de se mesurer an « professeur », Ayrton na avait confirmé qu'il était bien le surdoné que l'on pressen-tait. En puisant dans son orgueil de champion pour forcer sa nature, Alain Prost avait fait plus que

Honda, le Français Alain Prost, en tête du nels, réglementaires, techniques, tactiques, économiques, interfèrent, qui donnent à la formidable animosité entre les deux champions la dimension d'un drame

> Depuis ce jour, Ayrton Senna refuse d'adresser la parole à son équipier. Li ne prononce même nlus son nom et parle de « l'autre pilote ». Alain Prost le qualifie désormais de « pauvre type ». Tout autant que les progrès des autres équipes, comme Ferrari, la dégra-dation du climat au sein de l'écurie McLaren-Honda n'est sans doute pas étrangère au rééquilibrage des forces constaté en fin de saison.

Tandis que le Brésilien alternait coups d'éclat (six victoires) et KO techniques (sept abandons), le Français réussissait encore à lui voler la vedette auprès des médias, en relançant la polémique sur l'inégalité des moteurs Honda et en entrette de la company gante des indicents rionag et en entretenant un interminable feuil-leton sur le choix de sa nouvelle écurie. Deux éléments de plus en plus étroitement liés dans son esprit pour justifier le net ascen-dant pris par Ayrton Senna sur la

#### Messager de Dien

aux attaques d'Alain Prost. Depuis l'annonce de son départ, font-ils Face à ces attaques réduisant ses mérites dans les succès et confronté à une invraisemblable série d'abandons (sept en quatorze grands prix), le Brésilien est pourtant resté d'une étonnante seré-

| GRANDS PRIX     | PR     | OST      | SENNA  |        |  |
|-----------------|--------|----------|--------|--------|--|
|                 | Places | Points   | Places | Points |  |
| BRÉSIL          | 2⁰     | 6        | ab     |        |  |
| SAINT-MARIN     | 2.     | 6        | 1=     | 9      |  |
| MONACO          | 2ª     | 6        | j=     | 9      |  |
| MEXIQUE         | 5=     | 2        | ] er   | 9      |  |
| ETATS-UNIS      | l=     | 9        | ab     |        |  |
| CANADA          | ab     |          | ab     |        |  |
| FRANCE          | 1=     | 9        | 2b     |        |  |
| GRANDE-BRETAGNE | l=     | 9        | ab     |        |  |
| RFA             | 2•     | 6 · ·    | ]=     | 9      |  |
| HONGRIE         | 4°     | 3        | 2•     | 6      |  |
| BELGIQUE        | 2□     | 6        | 1=     | 9      |  |
| ITALIE          | ļe     | 9        | ab     |        |  |
| PORTUGAL        | 2*     | 6        | ab     |        |  |
| ESPAGNE         | 30     | 4        | ļe .   | 9      |  |
| TOTAUX          |        | 76 (81*) |        | 60     |  |

**SAISON 1989** 

(\*) Seuls les onze meilleurs résultats sont retenus. Leurs abandons. - PROST : Canada : suspension cassée (3º tour). SENNA: Brésil: accrochage avec Berger (départ); Etats-Unis: problèmes électroniques (45° tour) ; Canada : moteur (67° tour) ; France : rupture différentiel (départ); Grande-Bretagne : boîte de vitesses

(12 tour); Italie: moteur (45 tour); Portugal: accrochage avec Man- (1) Auto-Hebdo du 27 septembre. résister, parfois hérosquement, en arrêtant la marche du temps pour un champion en fin de carrière. Le Brésilien avait été champion en tenant compte de ses or leurs résultats mais le Français,

hommes était sauf. Et ce premier titre de champion du monde aurait pu tempérer l'ambition de Senna, adoucir se rapports avec le Français. Mais dès le début de la saison 1989, Prost dut se rendre à l'évidence : le Brésilien, intouchable au volant de sa monoplace, était encore plus agressif que l'année précédente.

plus régulier, avait marqué plus de

points. L'honneur des deux

L'explosion attendue entre ces deux monstrueuses ambitions s'est produite dès le deuxième grand prix de l'année, à Imola. Malgré un meilleur départ, Alain Prost avait été doublé par son équipier juste avant le premier virage. Dès la fin de la course, il avait révélé l'engagement pris de ne pas s'attaquer lors du premier freinage afin de limiter les risques d'accrochage. Le Brésilien estimait qu'il avait effectué son dépassement avant le frei-

L'incident aurait pu en rester la après la facile victoire de Senna si le Français n'avait exigé des excuses. Pour apaiser la tension, Ron Dennis avait du beaucoup insister annrès du Brésilien pour que celui-ci présente des excuse même de pure forme, la semaine suivante, à l'occasion d'essais privés en Angleterre. Ce dénouement devait rester confidentiel mais Alain Prost l'a révélé à la presse des le grand prix suivant, à Monaco, en faisant confirmer ses dires par son directeur d'écurie. L'incident avait tourné au psychoCYCLISME

# Tous les records pour Jeannie Longo

Après avoir amélioré, jeudi bonne réputation, selon Raphaël 19 octobre, à Paris, le record des 10 kilomètres en salle, Jeannie Longo est désormais détentrice des onze records du cyclisme, sur piste.

La fonle était sortie à l'extérieur en raison de la manifestation organisée par les employés du minist des finances autour du Palais omnisports de Bercy. Il y avait néanmoins de nombreux specta-teurs pour assister à la tentative de Jeannie Longo sur les 10 kilomètres, jeudi 19 octobre, dans le cadre de la deuxième soirée des Six Jours de Paris. Une soirée dont elle était manifestement la vedette.

Opération réussie. La championne du monde s'est attribué en l'occurrence un onzième record mondial – le sixième en un mois, – battant de plus de 18 secondes le temps réalisé l'an dernier par la Finlandaise Tea Vykstedt-Nyman à Moscou: 12 min 54 s 260 (soit une moyenne de 46,496 kilomètres à l'houre) contre 13 min 12 s 534.

Partie rapidement, Jeannie Longo augmenta régulièrement son avantage, qui atteignait 100 mètres à la mi-course, et à son habitude elle termina très vite, ce qui laisse à penser qu'elle pourrait améliorer sa performance. Elle a d'ailleurs été très applaudie... sauf par les routiers professionnels, qui lui avaient abandonné momentanément la piste et qui ont, semble-t-il, boudé son exploit. Bien des coureurs de l'conquête de l'aiguière d'argent.

Geminiani, seraient incapable

d'égaler cette performance.

La Grenobloise devait mettre un terme à sa carrière à la suite de son nouveau coup d'éclat (le Monde du 30 septembre). Mais elle entend profiter de sa condition physique au maximum et elle a décidé de s'attaquer au record du monde de l'heure sur piste couverte, qu'elle détient avec 44,718 kilomètres. L'essai aura lieu à Moscou le 29 ou le 30 octobre.

□ VOILE : la Nouvelle-Zélande relance la bataille judiciaire pour la Coupe de l'America. — L'imbroglio juridique dans lequel s'était enlisée la Coup de l'America depuis que les Néo-Zélandais ont recouru à l'acte de donation (deed of gift) pour lancer en 1988 un défi au San-Diego Yatch Club, n'a pas été démélé par la dernière décision de la Cour suprême de l'Etst de New-York (le Monde du 19 sep-tembre) rendant aux Américains le plus vieux trophée sportif du monde. Le Mercury Bay Boating Club du banquier Néo-Zélandais Michael Fay a en effet sollicité le 19 octobre l'autorisation de faire appel auprès de la division d'appel de la Cour suprême de l'Etat de New-York à Albany. En attendant d'éventuelles autres procédures. Cette situation irrite les challengers déclarés de dix pays qui atten-dent de pouvoir rivaliser pour la

THÉATRE

# La magie de « Titus Andronicus »

Daniel Mesguich donne la plus belle présentation de l'une des premières pièces de Shakespeare

«Une espèce de guignol tellement puéril que beaucoup de criti-ques se refusent à y voir une œuvre de Shakespeare. Une suite de viode Snakespeare. Une suite de vio-lences sans rime ni raison, qui ne s'expliquent que par le désir de faire dresser les cheveux sur la tête. Il faut être très jeune pour écrire ces choses-là. »

L'homme qui définit, par ces lignes, Titus Andronicus, a été un écrivain d'une grande culture, un esprit posé, avenant. Il s'appelait Louis Gillet, son livre sur Shakes-

Son diagnostic sur Titus Andro-nicus ne fait que reprendre les propos, et le ton, de la quasi-totalité des critiques et historiens de Shakespeare, jusqu'à une date récente. Cette pièce était honnie.

Depuis une vingtaine d'années, des metteurs en scène de plusieurs pays s'emploient à rendre justice à pays semponent a tenne passe a cette très belle pièce de Shakes-peare (l'une de ses premières pièces, il avait tout de même trente ans quand il l'a écrite), mais la belle représentation, de loin, est celle que nous donne aujourd'hui Daniel Mesguich.

Qu'une exceptionnelle sauvagerie soit présente dans Titus Andronicus, ce n'est pas niable, Shakespeare en cela suivait le goût du temps. Titus Andronicus, général, rentre à Rome, une fois de plus vainqueur. Il vient de battre les Goths. Il ramène, prisonniers, la reine des Goths, ses fils, et son

Le premier geste de Titus est de faire allumer un brasier, et de jeter dessus le corps du fils aîné de la reine captive, découpé en mor-ceaux. (Pour dire « découper », Shakespeare emploie deux verbes un pen équivoques, l'un signifie «équarrir», comme pour les chevaux, et l'autre «élaguer», comme pour les arbres. Cela pour dire que l'auteur mêle à ses horreurs une

Ce meurtre du fils de Tamora, la

France Inter

L'auditorium Théâtre

Finale le 21 octobre à 18 H

du Concours International

Théafre Le Rex

le 24 octobre Tel. (1) 42.45 11.22

Francis Bourrec Quartet

**Marsalis Jazz Band** 

Dino Saluzzi, John Surman/

de Piano Jazz Martial Solal.

Musical de Paris

Tél. (1) 42.36.13.90

Aydin Esen/

La Cigale

du 26 au 31 octobre

Tél. (1) 42.45.11.22

**Shankar Group** 

**Jan Garbarek**,

avec Zakir Hussain/

Nana Vasconcelos.

Rainer Brüninghaus.

Manu Katché/1er Prix

du Concours Martial Solal/

Geri Allen, Charlie Haden.

Paul Motian/Conversation

avec Elizabeth Kontomanou/

Christian Vander "Offering"

**Eberhard Weber et** 

Tamia et Pierre Favre/

The Wynton

Tamora s'emparent de deux fils de Titus. Ils envoient Aaron dire à Titus que, s'il veut bien se couper la main, et la lui remettre, ses deux fils lui seront rendus. Titus se fait trancher la main (gauche, il ne perd pas le nord) par Aaron, qui lui renvoie en échange, non pas ses fils, mais leurs deux têtes, dans un torchon. Et aussi la main coupée

qui ne peut plus servir.

A ce moment Shakespeare y va un peu fort. Il s'agit de quitter le terrain : Titus prend la tête d'un de ses fils de sa main droite restante, demande à son frère Marcus de se charger de l'autre tête. Reste la main gauche, tranchée. Titus demande à sa fille, Lavinia, de la porter, mais les fils de Tamora ont déjà, par représailles, tranché les deux mains et la langue de Lavinia. S'ils lui ont coupé la langue, ils lui ont laissé les dents et les lèvres : Lavinia saisit la main de son père dans ses dents, comme un chien, et le cortège des trois porteurs s'ébranle, en file indienne. Tableau! Le public brisait presque les gradins, d'enthousiasme! Cela durant plus d'un siècle! Plus tard, les érudits ont fait la fine bouche.

#### Toutes les composantes de la scène

Très étrangement ils ne virent pas, les érudits, que Shakespeare maniait ses «horreurs» avec une distance souveraine. Qu'il misait sans cesse sur le rire de l'auditoire et aussi sur les rires mêmes de Titus Andronicus et d'autres protagonistes. Ils n'ont pas vu que Shakespeare, par l'entremise d'une tragi-comédie qui n'est pas autre chose que du « théstre masqué », abordait en sous-main nombre des préoccupations, des soucis, des rêves, qui irrigueront les œuvres maicures, de Hamlet à Macheth de Lear à la Tempête, et les autres.

Ils ne virent pas que Titus

Festival de Jazz de Paris

10° Anniversaire 24 OCTOBRE / 5 NOVEMBRE 1989

vengeance. Les autres fils de au second degré, un peu comme un patchwork de réactions person-nelles, d'échos intimes, à tout un monde de lectures, surtout latines et grecques. Ils n'entendirent pas non plus que Shakespeare alignait, par moments, des vers d'une saisis sante beauté, et notons tout de suite que Daniel Mesguich, traduisant lui-même ces vers, a fait des

> Mettant en scène Titus Andro nicus, Mesguich a procédé par une suite de courts regards, de courtes remarques, de touches. Il s'agit moins d'une « reproduction jouée » de l'œuvre que d'une étreinte affec-tueuse, ou d'un parcours amoureux du corps de l'œuvre. Mesguich et le décorateur Louis Bercut domicilient cette exploration dans un refuge fabuleux, totalement inventé pour la circonstance, qui rappelle peut-être la serre des jardiniers, les tours des observatoires la bibliothèque d'un homme comme Montaigne, les blocs opératoires, les greniers des vacances, les antres des ruines de l'Egypte, c'est en tout cas très bean, les lumières y jouent une danse de jours et de nuits torrides ou glacés, la pièce de Shakespeare respire là-dedans à

Le mot - poésie - est suspect entaché, mais il n'est pas remplaça-ble: Daniel Mesguich est un très grand poète du théâtre. Il a le génie de faire sourdre les « névralgies de conscience - les plus iguës, en emportant, d'un seul vol subtil, toutes les composantes de la scène. Il faut avoir vu cette magie. C'est unique.

Parfaite entente de tous les comédiens, entre autres Catherine Rougelin (Lavinia), Andréa Schieffer (Tamora), Christian Blanc (Titus), Michel Baumann (son frère Marcus), Serge Mag-giani (l'empereur de Rome), Emile Abossolo M'Bo (Aaron)...

MICHEL COURNOT

Théatre des Champs-Élysées

Keith Jarret,

Radio France

Tél. (1) 42.30.15.16

Le Trio à Boum/

de Vancouver/

Tel.(1) 42.45.11.22

·Zénith

3 novembre

4 novembre TAKE SIX

Le Quintet Fifth Avenue

Escoudé Strings Plus/

de Didier Levallet.

**MILES DAVIS** 

Ray CHARLES

special quest

. Tel. 17:40.56.07.17

Dec Dec Brigdewater &

et aussi des expositions, des vidée des rencontres, etc.

**New Swing String System** 

**Gary Peacock**,

**Jack DeJohnette** 

le 28 octobre Tel. (1) 47.20.36.37

# Toute la vérité sur l'opérette

Jorge Lavelli monte « Opérette », de Witold Gombrowicz l'un de ses auteurs préférés

Les musiciens entrent en file ndienne, devant un rideau rose bonbon et vicil or, surchargé d'angelots fessus enguirlandés de feuilles d'acanthe. Vêtus pour des funérailles, ils semblent désorientés, jettent des regards circulaires, avisent la fosse d'orchestre, s'y installent. Que va-t-il se pas-

ments. Lavelli ennoblit dans ces musique les pires ties des metteurs en scène de boulevard ou d'opérette. Les acteurs évoluent dans des décors moitié Rose-Marie, de Frimi, moitié salons du Second Empire. Ils ressemblent assez à ceux de l'ancien Châtelet. En neuf.

Lavelli demande l'impossible à deux heures et demie de théâtre en ses acteurs. Jouer et chanter, voilà qui n'est pas dans les habitudes des acteurs français. Est-ce la raison pour laquelle certains s'en tirent micux que d'autres, que Bernard Alane (Agénor), tout droit sorti d'une - beriusconade historicisante », est plus vrai que nature en séducteur évaporé, qui quémande



font les présentations en chantant, plutôt mal, lèvent la jambe pour une danse joyeusement grinçante, tout à la fois parodie de music-hall et de french-cancan, sortent, entrent de plus en plus vite, aspirés dans une ronde-sabbat, soutenus par les fausses citations musicales de Zygmunt Krauze, qui s'est ingénie à inventer des valses, duos, airs, mille fois entendus dans les kinsques à musique des villes d'eau et qui pourtant sonnent comme du neuf. Quelle drôle de bonne mau-

Lancée de façon si abruptement grinçante, la mise en scène de Lavelli colle à une pièce, la der-ce beau monde, sur la croix, sur nière de Gombrowicz, dont l'uniforme. Lorsque les masques l'humour décalé déclenche des tomberont, les vrais atours resplenrires étouffés et des mauvais senti-

Ils gesticulent, sautent comme des cabris, se dressent sur leurs ergots, débitent haut et fort les banalités dérisoires des mondains endimanchés comme les vengeances du petit penple des serviteurs avides de prendre le pouvoir, les professions de foi d'un prêtre à confier les enfants de chœur, les sentences d'un arbitre du bon goût. créateur impuissant et ridicule dont les prophéties de pythie implorante précipiterent les événements vers l'implosion du deuxième acte, comme les discours ce beau mondo, sur la croix, sur

sa piqure salvatrice comme autre-fois les dames leurs sels, que Philippe Fretun (Firulet), frasche-ment débarqué de chez Hergé, est hargneux comme un coq de com-bat, que Rudy Laurent (le profes-seur) capte parfois à lui seul l'attention au point d'éclipser Jean-Claude Jay (maître Flor), visiblement paralysé à l'idée de devoir pousser la chansonnette (dans le second acte, il prend sa revanche), et surtout Murielle Lluch (Albertinette), trop petite fille pour qu'on ait envie de la séduire, trop saine, blanche et musciée lorsqu'elle aussi se met à nu ?

▶ Théâtre de la Colline, du mardi au samedi à 20 h 30, mati-née dimanche à 15 h 30. Tél. 43-66-43-60.

**MUSIQUES** 

# Un rocker mélancolique

Chris Isaak, de petite salle en petite salle...

« L'autre soir, je n'arrivais pas à dormir et je me suis mis à penser que je finirais comme Gene Vincent. Que, comme lui, je serais toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. » C'est vrai que le créateur de Be bop a Luia res-tera comme l'un des grands per-dants de la légende du rock. Chris Isaak a l'air fasciné par l'idée de prendre sa suite. Et il a quelques

raisons de s'inquiéter. Il est beau comme un Elvis à visage humain. Il a une de ces voix qui transcendent les limites du genre. On a le droit de penser à Roy Orbison en l'entendant, même s'il refuse l'apparentement par

En sept ans, il a sorti trois En sept ans, il a sorti trois albums sur un grand label WEA. (le dernier en date est intitulé Heart Shaped World, « un monde en forme de cœur »). Ces trois disques ont prouvé à qui voulait les entendre qu'isaak savait écrire, vivait dans un monde à lui, nocturne, d'une tristesse peu euphorisante à force d'intensité.

Alors qu'estes mi bit mangre?

Alors, qu'est-ce qui lui manque?

« Un hit », dit Eric Jacobsen, son manager. « C'est parce que, quand j'étais petit, j'étais quelque chose de très mal et que maintenant Dieu me punit », ajoute Chris Isaak. Et l'on n'est pas sir qu'il plaisante vraiment. Il y a deux ans Blue hotel, l'un des titres de son avant-dernier album, est beaucoup passé dernier album, est beaucoup passe à la radio, mais le déclic ne s'est pas produit, et Isaak, qui en serait sans doute capable, refuse d'écrire un succès sur commande.

Quelle que soit son envie d'accéder au panthéon du rock'n'roll, il n'arrive pas à se conformer aux usages. Parce qu'il aime ça, il joue

douze concerts par mois au lieu de six, ce qui l'oblige à se produire dans de petites salles, la loi de l'offre et de la demande étant la même pour tout le monde. Quand il donne une interview, il la com-mence par une chanson, Blue Moon en l'occurrence. Pour qui vient de voir Mystery Train, le sen-timent est étrange : on se retrouve dans la peau de Nicoletta Braschi croyant voir apparaître le fantôme

Il ne s'est rien passé entre 1956 et 1989

Quelques jours plus tard, à Lyon, Chris Isaak est morose. La climatisation du bus qui promène les musiciens sur les routes d'Europe a eu presque raison de son laryux. Les nouvelles de San-Francisco, sa ville natale, ne lui remontent pas le moral.

Et puis, il monte sur scène. Il ne Et puis, il monte sur scène. Il ne s'agit pas simplement de faire la la balance ». Chris Isaak et son groupe (James Wilsey à la guitare, Rollie Salley à la basse et Kenny Dale Johnson à la batterie) répètent pour de vrai avant chaque concert. Ils sont là pour faire de la musique.

Le soir venu, devant un public lyoznais qui fait honneur à la réputation de réserve et de dignité de la ville, Chris Isaak, en costume pailville, Chris Isaak, en costume pail-leté, évoque les esprits du rock'n'roll. Il ne donne pas l'impression de remonter le temps, il est trop jeune et trop vivant. Il fait simplement savoir qu'il ne s'est rien passé entre 1956 et 1989.

Derrière lui, les musiciens sont ca uniforme : costumes gris moiré,

chemise blanche et cravate noire. James Wilsey fait vibrer sa Fendor comme si le spectre de Scotty Moore l'habitait. Entre les chansons, Chris Isaak plaisante logue-ment comme pour se débarrasser de la mélancolie qui habite sa musique. A la fin de la tournée, il rentrera en studio et finira peutêtre par écrire ce fameux « hit ». En attendant, nous l'avons sous la main. Profitons-en.

THOMAS SOTINEL

▶ Le 21 à Bordeaux, Grand Parc ; le 22 à Rennes, Ubu ; le 23 à Paris, à Le Cigale.

## **EN BREF**

🗆 « Fureur de lire ». - Les comédiens-français liront des textes dont les auteurs vont de Virgile à Colette en passant par la Bible, le samedi 21 octobre, de 15 heures à 17 heures, dans l'enceinte du Palais-Royal. En cas de pluie, les lectures auront lieu sous les arcades.

 Danièle Sallenave, au Français.
 Danièle Sallenave l'auteur de Conversations conjugales et des Portes de Gubbio, a été choisie pour remplacer Pierre Marcabra, démissionnaire, an comité de lec-ture de la Comédie-Française.

 Record mondial pour un Poliskoff. - Une composition de Serge Poliakoff vient d'être adjugée 3,6 millions de francs, à Paris; un record mondial pour cet artiste. Exécutée en 1966, cette œuvre aux grandes masses de bleu et de blanc cassé a été acquise par un Suédois.



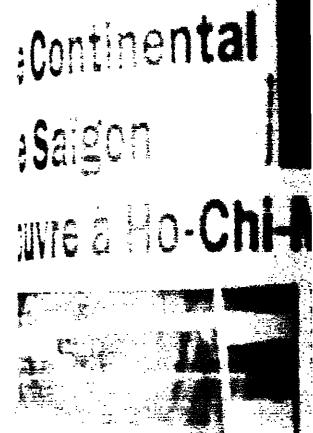

# SANS VISA

Du temps de Lucien Bodard, on y prenait l'apéritif sur la terrasse, à même le trottoir. L'hôtel Continental entame aujourd'hui une nouvelle carrière mais veut se souvenir de ses anciens clients.



# Le Continental de Saïgon

# rouvre à Ho-Chi-Minh - Ville

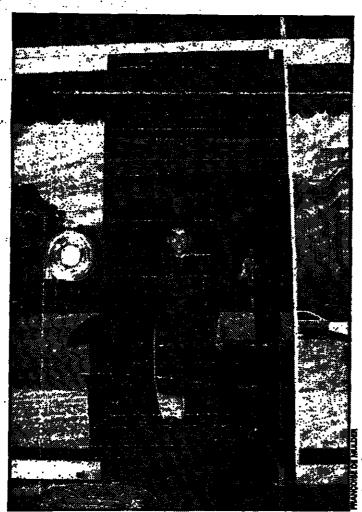

A façade a été repeinte en blanc et ivoire. Une piscine sera aménagée au-dessus du petit bâtiment qui donne sur le jardin intérieur et qui doit bientôt abriter salon de massage et sauna. La climatisation a envahi le rez-de-chaussée, y compris la terrasse. Bref, après une dou-zaine d'années de pénitence, le Continental a fait peau neuve et rouvert ses portes. L'hôtel, l'un des plus célèbres d'Asie, entame ainsi sa quatrième existence.

Saigon est devenue Ho-Chi-Minh-Ville en 1975. Déjà rebaptisée, après le départ des Francais, rue Tu-Do (rue de la Liberté), la rue Catinat s'appelle depuis quatorze ans rue Dong-Khoi (rue de l'Insurrection-Générale). Mais le Continental, la plus célèbre bâtisse de type colonial sur cette artère centrale de Saigon, demeure le Continental, même quand on le met au goût du jour et qu'il semble ainsi lavé, nettoyé, blanchi de ses nombreux passés. Tout not, avec nne petite ailure de pâtisserie, privé pour un temps de ses Corse venu tenter sa chance à

odeurs et de ses secrets, comme enrobé de naphtaline.

Dès 1922, de passage à Saigon, François de Tessan découvre « la Canebière de l'endrott », la rue Catinat, et « le Continental Palace, où se retrouvent les flâneurs aux heures de repos ».

#### «L'heure verte à la terrasse »

André Malraux, dans ses Ansimémoires, évoque « l'ennui de la Cochinchine, les casques coloniaux, l'heure verte à la terrasse du Continental quand le bref soir tombait sur les caroubiers, sur les victorias qui se croisaient rue Catinat dans le bruit de leurs grelots, et l'extinction des feux dans les casernes de tirailleurs sénégo-

Cette époque coloniale, celle des années 30, fut la première d'un hôtel en faillite au lendemain de la dépression et que Mathieu Franchini racheta alors l'appel d'un oncle surveillant général au lycée Chasseloup-Lanbat de Saigon fera du Continental le centre de la vie sociale saigonnaise. Les dames de la société coloniale s'habillaient alors en robe longue pour y venir prendre le thé les jeudi et diman-che après-midì. Le samedi, on y dansait sur un plancher monté à

La deuxième vie du Palace, grand ouvert sur une rue qui porte encore le nom d'un maréchal de Louis XIV, s'assimile à la première guerre d'Indochine, la française. « L'apéritif se prend obligatoirement sur la tertrottoir », raconte Lucien Bodard dans l'Humiliation, en poursuivant : « Toute l'Indochine étrange et bigarrée de cette époque, généralement séparée en des milieux distincts, y est confondue. Il y a là le monde militaire de la mitraillette et le monde militaire de la serviette d'état-major ; il y a tous les mondes de la piastre ; il y a toutes les « moustaches » et aussi messieurs les fonctionnaires. Chaque jour de la guerre se déverse là, avec ses secrets, ses tueries, ses scandales étouffés, ses spéculations, ses plans d'opérations, avec ses histoires extraordinaires, ses contes hérolques et ses sordides propos d'avancement et de décora-

Graham Greene y rédige, sur la fin de cette première guerre, son fameux roman Un Américain bien tranquille. Le corps expéditionnaire décroche et Mathieu Franchini en fait autant pour regagner la métropole, où il s'éteindra en 1965.

La page est tournée, et le Continental serait peut-être devenu un hôtel comme les autres si Philippe Franchini, le fils de Mathieu, revenu au Viet-nam pour liquider les affaires de son père, n'avait pas décidé de rester quelque temps sur place. Avec cet Eurasien si éclectique, historien de formation, qui vit alors un pinceau dans une main et une caméra dans l'autre, le Continental trouve une âme. Il est le rendez-vous des journalistes de la deuxième guerre d'Indochine, l'américaine.

Les grands hebdomadaires américains s'y installent, Times an premier étage et Newsweek au second. Jean Lartéguy, l'auteur du Mal jaune, y revient presque chaque année. James Jones, l'auteur de Tant qu'il y aura des hommes, erre dans le jardin. Pierre Schoendoerffer. qui tournera l'hiver prochain an

de Dien-Bien-Phu, y fait des York Times et du Washington Post sont dans un immeuble de l'autre côté de la rue Catinat. L'Agence France-Presse se trouve à deux pas. « Radio-Catinat », le moulin à rumeurs de la guerre, siège chez « Givral », un café qui fait face au Continental et où toutes les stratégies se confrontent, en fin d'après-midi, à l'heure de la bière « 33 ».

Comme son père autrefois, Philippe Franchini se retire quand une autre page se tourne pour vivre autre chose ailleurs. en l'occurrence une vie fort active de romancier, historien et scénariste, quand il ne fait pas un dessin pour le Monde ou une chronique pour l'Express. Il rassemble notamment ses souvenirs dans un livre très émouvant, Continental Saigon.

Confisqué en 1975, l'hôtel se meurt lentement, jusqu'à en fermer ses portes. Argenterie et vaisselle se revendent dans les arrière-boutiques de Ho-Chi-Minh-Ville. Il faudra attendre, en 1985-1986, l'ouverture du Vietnam - aux hommes d'affaires, aux Vietnamiens d'outre-mer, aux touristes, aux journalistes - pour que l'Etat songe à donner sa quatrième chance au vieil hôtel, au cœur de la capitale économique du Vict-

Coıncidence symbolique: si les travaux ont duré deux ans, l'inauguration officielle de l'hôtel a en lien le 27 septembre, lendemain même du retrait officiel des troupes vietnamiennes du Cambodge. Pour 17 millions de francs, la bâtisse a été réaménagée avec l'aide de techniciens et d'ingénieurs français.

#### La ronde des deux-roues

La climatisation centrale et les ascenseurs sont neufs. La cage d'escalier a été déplacée. L'ancien restaurant des journalistes, «la Dolce Vita», a été chande. La hall a été agrandi, le nental ne pourra pas longtemps mobilier, pour l'essentiel, renou- se couper de Saigon, qui sait si velé. Les chambres ont perdu en bien tout digérer et faire renaître lumière ce qu'elles ont gagné en à sa manière. boiseries cossues.

La circulation n'est pas si

dense à Saigon de nos jours, sauf les soirs où les deux-roues se lancent dans des rondes infernales. L'ex-rue Catinat est cependant en sens unique et interdite aux cyclo-pousse. On la descend pour aller du «plateau», où est plan-tée la grande cathédrale aux briques délavées, au quai sur la rivière de Saigon, là même où avait mouillé le Catinat, navire amiral de la flotte française qui avait remonté la rivière au siècle dernier. C'est là que doit s'ancrer bientôt un bateau-hôtel - deux cents chambres, tennis et piscine - construit à Singapour

et qui, sur le reef australien, a fait faillite en quelques mois avant d'être racheté à bas prix par les Vietnamiens.

En cachant sa terrasse derrière de larges baies vitrées, en y coulant un air frais artificiel, k Continental s'est comme coupé de son environnement. Dans un décor plus pompeux, qui tranche sur l'intimité qui s'en dégageait autrefois, il s'est replié sur luimême, comme s'il sonhaitait non tourner le dos à la rue, mais lui en imposer au lieu d'être, ce qui fut le cas, ouvert à tous vents.

Cette première impression, cependant, risque de s'évanouir avec le temps. L'humidité fait ant son cruvie. Le Conti

## Période d'essai

M<sup>∞</sup> Nguyen Thi Thu, la directrice francophone et épouse d'un membre du comité central du PC vietnamien, ne s'y trompe pas. Elle compte notamment sur une clientèle de journalistes, et c'est pourquoi la bâtisse ellemême n'a pas été touchée. Palace le plus moderne du Vietnam, le Continental n'en est qu'à sa période d'essai. Et les nouvelles moutures, ici, se confondent vite avec des formules sans doute usagées mais qui ont fait leurs preuves.

JEAN-CLAUDE POMONTS

· - .



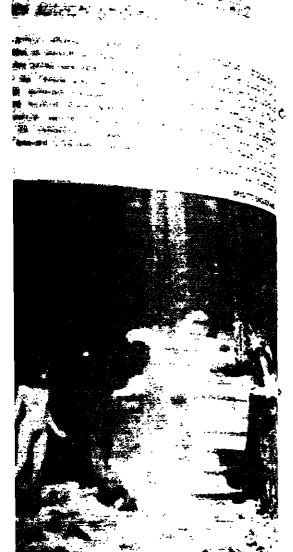

rité sur l'opérette

r mélanculique plu a

12.11

The state of the s

Market of Company B St. Season 199

and a local property. THE PART OF PART Marie Committee of the Committee of the

tion member E Se Che de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del E-Marie & Marie (%) And the second proceedings to the second The second second A B MINEY 

The state of the s The first state of the control of th The second second

# SANS VISA

## **ESCALES**



Latécoère et son Breguet-14,

#### Avec l'Aéropostale

néros), Nouadhibou (ex-Port-Etienne), Chinguetti et Nouakchott. C'est l'itiné-Tapis Rouge Aventure (6, rue Quentin-Bauchart, raire de l'Aéropostale avec 75008 Paris, tél.: 47-23une exception: Chinquetti. 65-94) s'envoie en DC-3 sur les traces de l'Aéropos-« Nous n'avons pu résister au plaisir de vous faire surtale. Georges Latécoère voler ce grand paysage saharien, l'Adrar mauriteouvrit la première « ligne » le 1" septembre 1919, de nien, et de vous faire décou-Toulouse à Rabat ; Didier vrir Chinguetti, ville sacrée Daurat et Pierre Beauté en plein milieu du désert étaient aux commandes dont les ruelles et les maid'un Breguet-14. Les sons sont constamment pilotes suivants eurent pour nom Saint-Exupéry, Mersubmergées par les moz, Guillaumet. En février sables », explique le vovagiste. Nuit au Grand Balcon et mars 1990, de Toulouse à Toulouse, à l'Hôtel de la à Saint-Louis du Sénégal, Poste à Saint-Louis où desvingt-deux participants revicendaient les pilotes, leur vront ce qui fut bien alors mission accomplie. une épopée.

Un vol à basse altitude Par personne, 26 900 F l'aller, 24 900 F le retour. mettra la mer, les montagnes et les déserts comme Chacun de ces prix comprend le transport aérien en DC-3 et un aller ou un à portée de la main. Escales

Mogador), Tarfaya (ex-cap retour Paris-Dakar sur Air Juby), Dakhla (ex-Villa Cis-Afrique (en classa économique), l'hébergement, la pension complète, les trans

ferts et excursions. Rappelons le circuit « le Petit Prince dans le désert du Ténéré », qui allie théatre et désert, du 10 au 17 novembre (19 800 F).

#### Coups de feu dans la Creuse

Chasse # devant soi a au petit dibier dans la Creuse : faisans, perdrix, lapins, pigeons, bécasses, lièvres et canards. Le propriétaire guide personnellement le chasseur sur son domaine. Le forfait de deux jours, proposé par la Maison du Limousin (18, bd Hauss-mann, 75009 Paris, tél.: 47-70-32-63), comprend un lächer de dix pièces par fusil durant la première jour-

nee, de cinq pièces le lende-main. Le tableau est partagé. Prix par personne 2 185 F, avec forfait chasse et en pension complète (dîner à la table d'hôte). Jusqu'au début de janvier 1990. Il faut avoir un permis de chasse valide pour la Creuse. Plus pacifique, la route

de Ventadour, en Corrèze, va de Tulle à Argentat-sur-Dordogne, s'arrêtant aux châteaux des troubadours, visitant le vieux quartier de l'Enclos, à Tulle, l'ancienne ville murée de la vicomté de Ventadour, Treignac-sur-Vézère et La Roche-Canillac. Par personne en demi-pension: 800 F pour trois jours. Un autre circuit, très pit-

toresque, en voiture tou-jours, est à composer soimême, sur les conseils de la Maison du Limousin : la route Richard-Cœur-de-Lion permet de voir les plus beaux châteaux de la région : forteresse de Châlus, dans l'assaut de laquelle le héros fut mortellement blessé, châteaux de Rochechouart, de Montbrun, de Coussac-Bonneval et collégiales de Saint-Junien et du Moutier.

## Lyrique à l'Est

Tout bouge à l'Est. Au pays de la perestroïka d'où tout est parti, comme à Budapest ou à Berlin. C'est le moment d'ailer prendre le pouls du climat nouveau qui s'installe et de partager la vie musicale de quelques capitales. Avec Idées voyages (9, rue de Maubeuge, 75009 Paris. Tél.: 42-85-44-04) aucune soirée ne sera perdue.

FUGUEZ...VITALITÉ!

Fa<sup>®</sup>partir de **340 F** par jour

Musique au nouvel an



nier catalogue - c'est, à Budapest, Tristan et Yseult de Wagner et Un bal masqué de Verdi avant Roméo et Juliette de Gounod. C'est aussi un concert de Noël à un spectacie folklorique. Du 25 décembre au 1º janvier, 7 700 F par personne pour pension complète, les visites et les spectacles

A Berlin, on verra, au Staatsoper notamment, tout l'éventail lyrique : du Prince Igor de Borodine à la Chauve-Souris de Johan Strauss en écoutant aussi la Flûte enchantée de Mozart, la Bohême de Puccini et Lohengrin de Wagner. Sans oublier un concert de l'Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Seiji Ozawa. Du 26 décembre au 1º janvier, 8 900 F dans les mêmes conditions.

Les mélomanes purs et durs pourront se rendre à Londres et faire le tour des

hauts lieux musicaux: Covent Garden donners ators Cendrilion de Prokofiev et le Freischutz de Weber, et l'English National Opera, l'Amour des Trois Oranges du même Prokofiev. Comédie musicale (Anything Goes) au Théâtre Prince Edward et soirée du 31 décembre au château de Hatfield, qui fut résidence d'Elisabeth (\*\* avant son accession au trône. Du 27 décembre au 1 m janvier, 8 500 F.

#### Les week-ends de Hambourg

Hambourg l'industrieuse déploie sur les rives de l'Elbe majestueux une forêt de flèches et de clochers. La riche cité hanséatique, qui compte, paraît-il, 2 400 ponts (plus que Venise ou Amsterdam? célèbre en ce moment ixuit

Un voyage

au Canada

Pour goûter Hambourg comme elle le mérite, le Marriott, un hôtel quatre étoiles de luxe joliment situé au bord du lac Alster, au centre de la ville, propose deux forfaits, dont un économique. Le forfait « week-end port de Hambourg », les vendredi, samedi et dimanche jusqu'au 31 mars, comprend, pour un prix de 445 F environ à 566 F environ dar personne, une nuit en chambre de luxe, un petit déjeuner et un dîner de fruits de mer et de poisson. La nuit supplémentaire : 620 F. La formule weekend, en novembre et décembre prochains, coûte 268 F environ par personne (chambre double et petit déjeuner). Réservation auprès de l'agent général Marriott France : Loisir SA, tél.: 42-96-20-61 ou en utilisant le numéro vert : (19) 05-90-83-33.

(Publicité)

En Méditerranée

burton. beau pays

PARIS / NEW YORK A PARTIR DE 2395 F A/R

DISCRETS QU'ON LES

LOS ANGELES...... A/S 1895 A/R 3590 SAN FRANCISCO... A/S 1895 A/R 3590 ET ENCORE D'AUTRES DESTINATIONS, DESPONIBILITÉS DE PLACES EN 1º CLASSE ET CLASSE AFFAIRES, PRESTATIONS HOTELIÈRES ET LOCATIONS DE WOITURES, CIRCUITS ET SEJOURS À LA CARTE, ROSSBRUTÉ DE RÉSERVER ET DE MYER WOTRE WOYAGE AU 40110102 AVEC WOTRE CARTE BANCAILL.

PARIS: MÉTRO ET RER CHÂTELET-LES HALLES. 6, RUE PIERRE-LESCOT. 75001 PARIS. TÉL. (1) 40 13 02 02. LYON: TOUR CRÉDIT LYONNAIS. LA PART-DIEU. TÉL. 78636777





761 (1) 47 42.56.57 Minitel 3614 Code AAZ

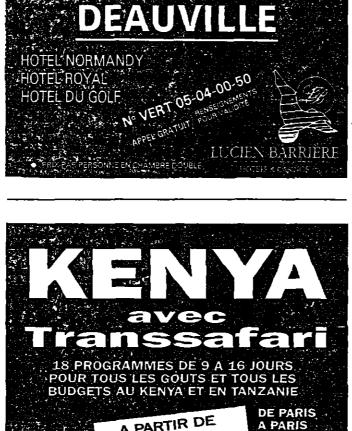

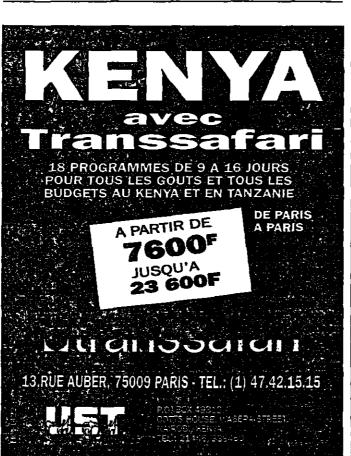



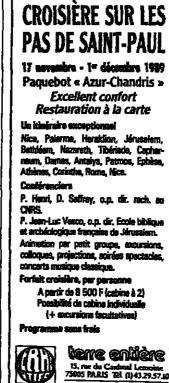

29, Grande Roe Nazawsh 31000 TOULOUSE 61.53.99.20



Le DJERBA/MENZEL, c'est quatorze maisons djerbiennes sur un cap, ayant huit cents mètres de front de mer et une forêt de palmiers.

C'est aussi le calme, la mer, les criques, une piscine chauffée, une cuisine franco-tunisienne raffinée et un service de grande qualité.

Adresse: B.P. 63 - 4116 MIDOUN - DJERBA - TUNISTE

**Téléphone**: (05) 57070 Télex: 51927

Télécopie: (05) 57124

140 Marches de



# SANS VISA

# VOYAGES

# Haliburton, le beau pays

Lever des couleurs dans l'automne canadien, en Ontario

nord de Toronto, le pays d'Haliburton est posé sur l'eau des lacs. Dans ses forêts, d'abord légères puis plus serrées, au fur et à mesure qu'approche le territoire algonquin, vivent des ours et des loups gris, ceux-ci plus offrayés que les premiers par les maisons

Il fant rouler des heures, traverser de mornes régions sans haies et sans labours, supporter des paysages sans passé, pour trouver ce beau pays, lavé par l'eau des lacs, soudainement éclairé aux premiers jours d'octobre par les incandescences de l'automne. Les érables ne sont pas les seules sources de ces lumières oranges, un peu magiques, mais ce sont eux qui éclairent les routes et les sous-bois comme les rues des villes les soirs de Noël. Ces grands arbres venus du ciel bordent les villages, les pénètrent parfois, longent les torrents, couvrant de jaune et de rouge, uniformisant en les réchauffant les collines de granit et les vallées lointaines, seulement stoppés par l'eau silencieuse et captive des bar-rages dressés par les castors.

Ici, les animaux se sont faits ouvriers de destruction, sur des dizaines, parfois des centaines d'hectares. En ces marécages naissants ou déjà anciens, ils out tout tué. Ne subsistent que des forêts de troncs asphyxiés, gris ou blancs, raidis on brisés, gênants à regarder tant la mort y est présente, trop proche des fêtes de l'automne dont les cui-

deux cents kilomètres au tout autour, comme les éclatements de feux d'artifice immobi-

> froid et le soleil souvent très chaud. Il gèle la muit et au petit matin de longues traînées de brumes, agitées de courses rapides, dissimulent les lacs. Cela dure jusqu'au lever du jour. Puis quand la lumière se répand partout avec la chaleur retrouvée, les lacs se découvrent, immenses ou limités, sans monvement ou agités, glacés proba-blement, un peu inquiétants par leurs profondeurs dissimulées.

A Drag Lake ce matin-là, un ouvrier avait repris, dès sept heures, le marteau abandonné tard la veille et construisait ou réparait sa maison de l'autre côté de l'eau. Le bruit arrivait de loin, distinct, compréhensible, porteur de bonnes nouvelles : des hommes là-bas préparaient des murs pour passer l'hiver. Sous le toit allaient être rassemblés le maïs, les citrouilles mais aussi, pour Noël, les guirlandes et les pommes de pin piquetées de petits fruits de verre rouges et james. Une porte double et un grillage léger, des fenêtres à glissière, une grande pièce blanche adoucie par des étoffes à fleurs. Et l'attente tranquille.

En ces courtes journées d'octobre, la chaleur d'un soleil déjà modifié n'emame plus l'air devenu froid. Les heures passent, troublantes, sans que se mélangent jamais le chaud et le froid, séparés comme les courants voisins d'une mer multiple, donnant vres et les flots d'or émerveillent un corps l'impression de vivre un

140 Marches de Rêve!

lisés que l'on pourrait saisir. Au début d'octobre, l'air est

> pays d'Haliburton, les déplacements se font plus lents et plus silencieux, presque recueillis. Des cyclistes passent, enveloppés de couleurs et de laine, suivent la route déserte et lisse puis disparaissent. Leurs voix surprennent d'abord dans le grand silence

> > On peut aller comme cela à partir d'Haliburton, par la route 19, gagner Fort Irwin, puis Eagle Lake, atteindre West-Guilford, s'arrêter au cimetière de Maple-Carnavon.

automnal, puis s'assourdissent

sous la galerie multiple des éra-bles et des chênes, plongée douce

dans un univers ouaté et protec-

Quand la lumière décline et s'enrichit de rouge, la route doit être reprise en sens inverse, lentement, attentivement. Chaque bosquet, chaque arbre couvre

été et un hiver confondus. Au maintenant sa lumière, détache sa présence nocturne. Il y a aussi les maisons du bord des routes, éloignées ou toutes proches, qui à chaque tournant surprennent par leur perfection. Non pas toutes belles, mais sì parfaitement adaptées qu'on ne peut les imaginer autres, chacune semblant avoir trouvé sa juste place.

L'envie vient alors de s'arrêter,

demander: « Etes-vous réellement si heureux? Est-ce bien ici la terre de félicité que nous cher-Au pays d'Haliburton, la terre

est très noire, acide et légère comme du sable. On l'imagine facile à travailler, à retourner, à labourer. Les racines doivent s'y glisser rapidement et les troncs s'élargir vite avec les saisons. Le

d'entrer dans une maison et de matin, les feuilles qui commencent à joncher le sol sont ramassées et brillées le soir. Il y a peu de monde, mais les gens paraissent occupés et guidés par un récit intérieur. Un long magasin blanc vend tout ce qui peut être utile à une vic.

Faut-il ne plus repartir? Ou

**ALAIN VERNHOLES** 

#### Repères

Pour aller à Habburton à partir de Toronto, prendre par Young Street la sortie à Bloor Street puis continuer sur la Don Valley nord, Lake, ombragé par un chêne qui devient l'autoroute 404 nord-cantenaire, puis continner sur Aller jusqu'au bout de cette autoroute, et à Ballentrae, au feu rouge, tourner à gauche pour pren-

> Gagner la ville de Coboconk. Là, emprunter la 35 nord et filer sur Minden. Le paysage ne devient beau qu'à partir de là. De Minden, prendre la 121 sur Haliburton.

Le domaine Killien est une propriété de 2 000 hectares, entretecuisine, les chambres sont irréprochables et justifient les prix élevés: 140 dollars canadiens (770 F) par personne et par jour en demi-pension. Les personnes seules paient davantage: enviro 200 dollars, soit 1 000 F.

Pour accéder au domaine Killien par la route, dans Haliburton après l'unique feu rouge, traverser le pont et prendre, à gauche, Pine Avenue. L'hôtel est à 14 kilomètres. Ski de fond l'hiver. La chasse et le bruit - des moteurs notamment - sont formellement pros-

Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas - aller dans l'Ontario, les environs de Montréal offrent également de magnifiques tides (prendre l'autoroute nº 15).

l'autoroute nº 10 en direction de Sherbrooke, la quitter à Bromont et gagner Knowlton par Cowansville. Cet itinéraire est le plus long et le plus beau. Auberge Le Viking à Lac-Brome, à 4 kilomètres de Knowtton.

Au sud-est, l'Estrie : prendre

Air-Canada assure des vois quotidiens Paris-Montréal (à partir de 3 000 F environ aller et retour) et le samedi un vol Paris-Toronto promenades. Au nord, les Lauren- (à partir de 3 340 F aller et

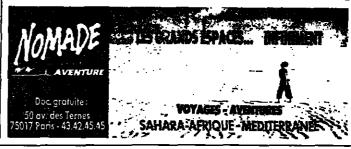

# Promotion Art Village

Pour mieux nous faire connaître, nous vous offrons le Port entièrement Gratuit et un Cadeau pour l'achat de :

1 bloc de Foie Gras de Canard 65 g net (2 parts) 3 blocs de Foie Gras de Canard 100 g net (3 parts par bloc) soit 365 g pour le prix total de 198 F. (Conservation garantie 4 ans) (1).

A norte tarif normal, ce colis vous reviendrait à 234F + 39F pour les frais d'envoi.

Nous sommes une petite équipe (9 personnes) installée dans un tout petit village du Gers. Nous expédions toute une gamme de spécialités savoureuses. Nos clients sont très fidèles et très exigeants : pour les satisfaire, nous améliorons sans cesse la qualité des produits

que nous sélectionnons. Art Village, c'est d'abord l'art de bien choisir.

Nous proposons chaque année, depuis plus de 10 ans, une promotion très avantageuse qui encourage les gastronomes à faire connaissance avec notre Maison.

#### **GARANTIE TOTALE** ASSURANCE EXCEPTIONNELLE

Commencez par déguster en tête-à-tête le plus petit de vos quatre blocs (65 g) (mettez-le au frais deux jours avant dégustation). Si vous n'êtes pas enthousiasmé par sa qualité, il vous suffit de nous renvoyer les trois autres blocs. Nous vous rembourserons la totalité de votre achat (198F) par retour.

| I BON DE DEGU       | TATION à retoumer à ART                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| VIII.AGE- 3212      | SARRANT. Adressez-moi votré colis<br>tre blocs de Foie Gras de Canard décrit |
| contenant les qu    | tre blocs de Foie Gras de Canard décrit                                      |
| ci-dessus et vos Ca | eaux pour le prix rotal de 198 F port grant                                  |
| Mon nom             |                                                                              |
| Mon adresse         |                                                                              |
| i                   |                                                                              |
| Code porrel         | Villa                                                                        |

SI VOUS REPONDEZ VITE, nous glisserons dans votre colis un cadeau: un délicieux pâté de Gascogne à l'Armagnac 65 g (2 parts). Et si vous répondez dans les 10 jours, vous recevrez un deuxième cadeau : un flacon (5 cl) de crème de mûres à l'Armagnac (idéale en apénuf, dans un Kir ou pour napper une pârisserie, une glace, une crème...)

Ci-joint 198F par □ chèque bancaire □ CCP □ mandat-lettre □ Je tègle avec ma catre bancaire (Carte Bleue, Visa, Etes-vous déjà client? 🗆 oui 🗆 non Signature \_

(1) Impedicates for goas de cannot reconsumei: 90.6%, sel, powie. Le peux de noue: promotion conceptond à 34.74 F pour 100 g

Avec Terres d'Aventure, découvrez l'ivresse du marcheur! Le monde entier est à vos pieds, avec les meilleurs guides et les plus beaux itinéraires de randonnée. Sahara et autres déserts, montagnes de France et d'ailleurs, haute montagne et ski d'aventure. Pour tous niveaux même débutant et à tous les prix. Catalogues gratuits sur demande en renvoyant le bon ci-dessous à T.A. 16, rue Saint-Victor 75005 PARIS ou en téléphonant au 43.29.94.50. Minitel 3615 Code Terdav.

| Noso, Présons                     | ·                              |                                   |                                          | <u>`</u>                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Adresse                           |                                |                                   |                                          |                             |
| Profession                        |                                | TáL                               |                                          | <u></u> ≛                   |
| Brochures<br>Paya lointains       | Şahaya                         | France et<br>Haskrophes           | Ski de fond et<br>de montagne            | haute<br>montagne           |
|                                   |                                |                                   |                                          |                             |
| TA T                              | erre                           | es d'a                            | Nent                                     | ure;                        |
| i                                 | LEV                            | OYAGE                             | F A P1                                   | ED 1                        |
| 16, rue Saint-V<br>9, rue des Rem | ictor 75005 F<br>parts-d'Ainsy | ARIS. T&L: 43.2<br>69002 Lgon. T& | 9.94,50. Minitel :<br>L 78.42.99.94. Lie | 3615 Terdav<br>zener A 1148 |

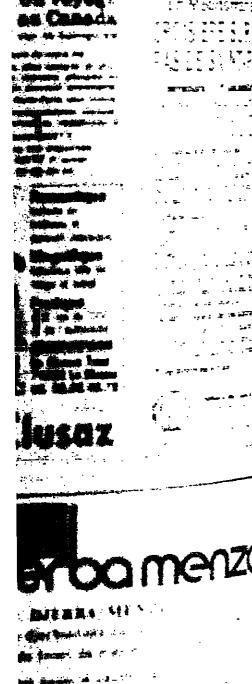

den dan tir dan ar e

Carried and the second

med more a start

16 WEEK 6885

# Aux quatre coins de France

CHAMPAGNE Dir. de poté, elleré en foudre de chêne, amoureusement, pour vous. AMATEURS, profitez de non cuvies spéciales : RÉDEMPTEUR bret mil. 1983 et blanc de blanc. Terif sur demande à R.M. DUBOS P. & F. (3), «Les Almanache» VENTEUIL, 51200 EPERNAY. 26-58-48-37.

LES LYCÉES VITICOLES DE FRANCE se sont associés pour que vous puissier constituer votre CAVE en une seule com-mande (bordeaux, champagne, bourgogne, val-de-loire, cognac). Demandez les tarifs au GEE Club des Ecoles Lycée viticole, 71960 DAVAYE Tél. : 85-85-82.

# RESIDENCES CAMPAGNE MONTAGNE

**VENISE** 

A LOUER

SAN MARCO SÉJOUR MINIMUM: UNE SEMAINE. Tél.: 193941/5228933 Téléfax: 193941/5203721. **BOURGOIN-JALLIEU** 20° de LYON

VILLA T5 jumelée Dans lotissement «VERT VILLAGE». 3 ch., salon, séjour, s. de bains, 2 w.-c.,

garage. 89 m² habitables sur 480 m² de terrain. A 5' commerces, école et bus, 420 000 F

TéL (16) 74-93-68-13.

# HÔTELS

Côte d'azur

06400 CANNES HOTEL LIGURE \*\*\*NN 5, rue Jean-Jamès FAX 93-39-19-48. Tél.: 93-39-03-11: - Télex 970275 A 150 mètres du Palais des congrès, climatisé, instoncisé, chambres TV couleur. Tél. direct, minibar

**06400 CANNES** 

HOTEL LE MISTRAL \*\*NN 13, rue des Beiges - Tél.: 93-39-91-46 S. de bs, w.-c., tél., TV, insonarisé. 7 JOURS PENS. COMPL.: 1599 F. 1/2 pens.: 1259 F, y comprès i excursion.

AHCE HOTEL LA MALMAISON Best Western \*\*\*NN Hôtel de charme près mer,

calme, grand confort. TV COULEUR PAR SATELLITES Restaurant de qualité. outerard Victor-Hugo, 66800 NICE Tél. 93-87-62-56 – Télez 470-410. Télécopie 93-16-17-99.

> HOTEL VICTORIA \*\*\* 33, boulevard Victor-Hingo 06000 NICE. Tel. 93-88-39-60 Plein contra-ville, calme. Petti parking, grand jardin, chambres IV couleur. teléphone direct, miniber.

> > **Provence**

AUX-EN-PROVENCE HOTEL RESIDENCE

Location d'appartements meublés pour séjour de courte ou longue durée. Prestations de qualité. L'HOTEL PARTICULIER

Côte basque

64600 ANGLET HOTEL de la RÉSIDENCE de CHIBERTA et du GOLF

Paris SORBONNE **HOTEL DIANA\*\*** 73, rue Saint-Jacques as avec bain, w.-c., TV couleur

Tél. direct. De 250 à 350 F. - Tél. 43-54-92-55. Sud-Ouest

PÉRIGORD

AUBERGE LA CLÉ DES CHAMPS\*\*NN **CLUB DE CHASSE** Sélection Jet Tours GOLF

Practis à l'hôtel parcours 9 trous, compact à 20 m Greenfees - WE 230 F. VILLEFRANCHE-DU-PÉRIGORD Tél. 53-29-95-94.

Grande-Bretagne LONDRES

EDEN PLAZA HOTEL, 68 Queens-gate, South Kensington, Londres SW 7. T&L: 19-44-1-370-6111. Telex: 916228. Fax: 370 6570. Hôtel moderne et accueillant près de Knightsbridge, Harrods, Hyde Park, Prix: de £ 53 à £ 72 (petit déj. compris).

VENISE

HOTEL LA FENICE ET DES ARTISTES\*\*\* Saint-Marc 1936 Réservation : 193941/52-32-333 Fax: 193941/52-03-721. Telex: 41-1150 FENICE 1. VÉRONE

NOVO HOTEL ROSSI Via Delle Coste, 2 Près de la gare de PORTA NUOVA Réservation : 193945/56-90-22 Fax: 193945/57-82-79. osphère intime, tout confort.

**TOURISME** 

SKI DE FOND **HAUT-JURA** 

3 HEURES DE PARIS PAR TGV yes et Liliane vous accueillent (14 pers. maxi) dans ferme du XVIIe s. confortablement rénovée, chamb. av. a. de beins, w.-c., table d'hôtes, cuis mijotée et légère, when the brief, cms. mignete et ges pain maison cuit an feu de bois. Ambiance sympathique. De 2 200 F à 2 700 F par pers. et sem. It compris, pession complète + vin, moniteur et matériel de ski.

TEL (16) 81-38-12-51 on écrire : LE CRET L'AGNEAU 25650 MONTEENORT

SANS VISA

LA TABLE

# Le coup de fourchette du commissaire

Où l'on reparle de Simenon et de Maigret, qui tous deux aimaient la cuisine aussi simple que solide

AIGRET est mont! Son ombre, sous le vieux cèdre du jarles cendres répandues de Simenon ont rejoint celles de sa fille Mary-Jo, échange-t-cile avec celle de son créateur des son-

venirs de table ? Evoquant les recettes de M™ Maigret, Simenon n'écrivait-il pas, souriant de la nouvelle cuisine avant la lettre: « La plupart du temps la cuisine dont on parle est temps la cuisine dont on parle est une cuisine de fantaisie qui s'harmonise mieux avec les meubles gorflables en plastique qu'avec une bonne et solide salle à manger »? Et Maigret lui répliquait : « Je n'ai aucun goût pour ces petits plats compliqués aux sauces invariablement constellées de truffes riablement constellées de truffes

ou de queues d'écrevisse ». Je me souviens d'un déjeuner, à Epalinges, où Simenon avait fait préparer pour mon régal la neuse tête de veau en tortue lié-

« Maigret s'en régalerait », m'enthousiasmais-je!

Et j'imaginais le commissaire, après un interrogatoire - à la chansonnette » s'installant devant la pièce de viande du chariot, au Fouquet's, et précisant: · Avec des frites, garçon! Beaucoup de frites! Et une bière! . Et Simenon de préciser : « Etranges minutes, n'est-ce pas? Jouissance grassement épicurienne et réflexion diffuse, après la satisfaction plaisante du travail accompli!>

Comme son créateur, Maigret aime la cuisine simple, solide. Celle des campagnes et des traditions. Je devrais écrire « aimait »... Mais Simenon et son commissaire ne seront-ils pas toujours vivants dans le cœur des lecteurs, vite devenus des amis? Comme son créateur, Maigret considère la table comme le repos heureux du guerrier de la

vie. Comme son créateur, il se devait d'avoir sa table au Fouquet's (où en décembre 1922, débarqué depuis deux jours du train pris à Liège, il découvrait le lieu de rêve où il rencontrerait, quelques années plus tard, ses metteurs en scène et ses interprètes au cinéma).

Mais il est, dans Paris, d'autres «Tables de Maigret», des places qu'honore une plaque de cuivre en hommage au commissaire autant qu'à son créateur, Georges Sime-non. Ce ne sont point des maisons à flaflas, encore moins de nouvelle cuisine. On s'y régale de plats clas-siques bien préparés par des arti-sans de la table. Simenon vient de disparaître, unanimement consacré comme un des plus grands romanciers de langue française (ce qu'André Gide avait assuré, en son temps, avec quelques autres). Maigret est mort. Peut-être aurez-vous l'appétit de les retrouver, dans l'amitié du souvenir et la présence d'une relecture, dans un de ces restaurants parisiens. En dégustant, par exemple, et comme Maigret

ellt aimé : - le jambon à la crème de La Ferme des Mathurins (17, rue Vignon, Paris-8; tél.: 42-66-46-39) :

 la tourtière paysanne du Petit Tonneau (20, rue Surcouf, Paris-7°; tél.: 47-05-09-01); - les escargots du Mouton blanc (40, rue d'Auteuil, Paris-

16+; tél.: 42-88-02-21); - les cochonnailles de La Taverne Henri-IV (13, place du Pont-Neuf, Paris-1"; tel.: 43-54-

- l'omelette aux peaux de canard du Restaurant du Marché

(59, rue de Dantzig, Paris-15°; tél.: 48-28-31-55); le cassoulet de Chez Léon
 (32, rue Legendre, Paris-17<sup>r</sup>; tél.:
 42-27-06-82);

- l'andouillette de *Chez Fred*, (190 *bis*, boulevard Pereire, Paris-17<sup>e</sup>; tél.: 45-74-20-48);

- le coq an vin de Chez Phi-lippe (106, rue de la Folie-Méricourt, Paris-11e; tél.: 43-57-33-78):

- le saucisson chaud de Chez Benoît (20, rue du Faubourg Saint-Martin, Paris-10°; 161.: 42-72-25-76):

- le bœuf bourguignon de L'Impasse (4, impasse Guéménée, Paris-4°; tél.: 42-72-08-45).

LA REYNIÈRE

# de grands VIIS

**250ars** 

nes du Château de Besune 92 hectares dont 71 hectares de premiers et grands crus. **BOUCHARD** PÈRE & FILS Documentation LM BOITE POSTALE 70



MONE DE L'ENFANT JESS

1980 ....

« A consommer avec modération. »

# SEMAINE GOURMANDE

## La Table d'Anvers

Ce n'est pas un restaurant - ou plutôt une cuisine - comme les autres. Comme pour Senderens (Lucas Carton) ou Peyrot (Vivarois), on se trouve ici face à autre chose : accords insolites mais « médités », trouvailles de bon goût. Dans un cadre rendu plus agréable par ses plantes et sa tonalité, avec un personnel bien dincé par un homme de métier. avec aussi la présence amicale de Roger Conticini, heureux « papa » de Christian, le chef, et de Philippe, le pâtissier.

Donc, ici, les plats sont d'extrême délicatesse, de la soupe d'ail, tomate et mozarella au filet de rouget et à la selle d'agneau pralinée au jus de sésame, accompagnée de haricots confits aux peaux d'oignon. Mais il faut noter aussi un menu «Epices» (ah ! cette galette de sardines sur pâte de basilic aux pistils de safran I) et, outre le plateau de fromages (de chez Dubois, un bon affineur, et escorté de la double tentation d'un vieux banyuls et d'un excelient porto), des « plats » de fromage comme le brebis pyrénéen

au cumin accompagné de jambon Serrano et de fruits secs, ou encore la tarte au bleu avec girolles et raisins, ou le feuilleté de reblochon aux noix.

Outre la carte (compter 250 F à 350 F, selon que vous succomberez à la tentation de la carte des vins), un menu à 198 F et, superbe occasion de découvrir la maison, un menu déjeuner (choix entre deux entrées, deux plats, fromage, dessert et une demi-bouteille de vin) pour 170 F 1 ► LA TABLE D'ANVERS

2, place d'Anvers, Paris-9°. Tél. : 48-78-35-21. Fermé le dimanche. Salon: 30 couverts. Carte bleue. Chiens acceptés. Parking: Anvers (sortie face au restaurant).

Comme chez soi

C'est un rappel, mais que j'ai plaisir à noter car ce gentil bistrot de campagne (inconnu de Gault-Miliau comme de Lebey, mai noté au Michelin comme au Bottin gour-

mand) devrait enchanter les nonsnobs de la table par la simplicité de cuisine de J.-C. Meunier et la gentillesse en salle de son épouse.

Un excellent foie gras maison son verre de sauternes (92 F), des escargots bien bourguignons, la salade périgourdine, la raie beurre noisette, les poissons aux pêtes fraîches (maison), un confit de canard, également maison, aux pommes fruits, l'andouillette AAAAA de Duval, des desserts de famille » avec des menus (170 F et 220 F) et, le soir, un menu à 120 F qui vous permettra de déduster (entre autres suggestions) la terrine du chef, le confit de canard ou la truite aux amandes ou la roulade de poissons sauce crustacés, deux fromages et un dessert (la tartelette normande chaude et crême fraiche est une bonne conclusion).

COMME CHEZ SOI, 20, rue Lamartine, Paris 9°. Tál.: 48-78-00-02. Fermé samedi et dima A.E.-D.C.-C.B. Parking Montholon. Chiens acceptés.

— (PUBLICITÉ) –

# INDEX DES RESTAURANTS

Spécialités françaises et étrangères

ANTILLAISES ZOMBI NELSON 17, rue de la Ville-Neuve, 2º Tél. : 42-33-76-57

BOURGUIGNONNES CHFZ PIERROT, 18, rue E.-Marcel 606-66/1764 F. seu, din. Chide bengain

LA VILLA CRÉOLE, 19, rec d'Antin, 2<sup>s</sup>. F. dim. 47-42-64-92. Gastronomie cuis. grand-mère.

TRADITIONNELLES RELAIS HELLMAN, 37, 1. François-I<sup>a</sup>, 47-23-54-62. Jupqu'à 22 h 30. Cadre dégant.

MATRE CORDEAU F. sam. Déj. dim. 6, rue d'Armaillé, 17°. Parking suuré.

LA COUR COLEERT, 12, rue Hôtel-Colbert (5°). 43-54-61-99. TLJ. Cadre XVII authort. PMR 200 F.

ARTOIS ISIDORE - 42-25-01-10 13, r. d'Artois, &. F. sam. midi, dim.

LA POUX, 2, rue Clément (6°). F. dim. 43-25-77-66. Alex aux fourneaux. SARLADAISES

LE SARLADAIS, 2, r. de Vierne, 3-, 45-22-23-62. Diner périgonréin 130 F a.c. LE REPARE DE CARTOUCHE, 47-00-25-86, 2, bonis-turi des Filia-do-Calonie (11º). P. sep. midi, din.

LA SARDANA, 4, rue de Chaligny, 12-. T.J. 43-43-02-84. Spée, catalanes et franç.

142, ss. des Change-Dynées. 43-59-20-41. COPENHAGUE, 1= 6tage. FLORA DANICA et son agréable jardin. ETHIOPIENNES . .

ENTOTTO 143, r. L.-M.-Nordinama, 13i, Boyayenetou av. l'Indjera. MAHARAJAH 43-54-26-07 7 John Sur 7 72. bd St. Germsin. Me Manbert. SCE NON-STOP J. 23 h 30. Vend., sam. J. I. h. Cadre humenz. Sello climatisée. SAPNA 160, r. de Charrenton, 12: SAPNA F/lundia. - 43-46-73-33. Musique, dazas indienne. Cais. raffinée.

L'un des meilleurs restaurants étrangers de France (G. Millan) LE TAGOR 25, av. do Maine, Paris-15.
T.L.J. 45-44-94-41 T.L.J. 45-44-94-41 ITALIENNES

L'APPENNINO, 61, rue Amiral-Mouchez, 13. 45-89-08-15. F/dim., hundi. ÉMILIE-ROMAGNÉ.

SAUDADE, 34, r. des Bourdonnsis, 1= (Châteist), 42-36-30-71, Sev. j. 22 h 30. F. dim. Spée. portugaines. PÉRENNITÉ PRIX MÁRCO POLO CASANOVA 88.

THAILANDAISES

CHIENG-MAI 12, r. Frédéric-Santon, 5-43-25-45-45. F/dim. déj. That 90,30 F.S.C. VIETNAMIENNES

NEM 66, 66, rue Lauriston (16°), 47-21-74-52 F. sam. soir et dim. Cuisine légère. Grand choix de grillades.



# Commissaire

-i .. \_

# échecs

Nº 1355

**UN LABYRINTHE** 

(12º Coupe du monde per correspondance) Biancs : R. KAURANEN

bridge

Nº 1353

UN JEU

DE SÉCURITÉ

Neirs : G. NEBSIS Défense sicilierne. Variante da Dragon.

7. (3) 8. Det2 9. Fod (b) 10. ind (d) 11. Fnd3 12. 0-0-0 (f) 13. Fxcot 14. ind (g) 15. pd (h) 16. Ch3 (i) 17. ind

NOTES a) Dans ce «système du Dragon», on poursuivait il y a plus de cent ans par 6. Fé2; puis on est passé du contre fianchetto 6. g3 à l'astraque Lòwenfisch e 6. f4 et au système positionnel offensif de Rauser dans les années 40 6. Fé3 suivi de 7. f3.

b) Après 9. 0-0-0, le sacrifice de pion 9..., d5! est pleinement satisfis-sant pour les Noirs. Dans une partie récente courre Pilest (Tilburg, octo-bre 1989), Saz joua copendant 9, 0-0-0 et, sur 9..., d5, proposs 10. Dél! La suite 10..., 66; 11. h4, D67; 12. Cb3,

Td8; 13. 6xd5, Cxd5; 14. Fg5, Cf6; 15. Txd8+, Dxd8; 16. C64, a5; 17. a3, a4; 18, Cb-c5, h6; 19. Cxf6+, Fxf6; 20. Fxf6, Dxf6; 21. C64, Dd4; 22. Fb5, Rg7; 23. Dc3, Dxc3; 24. Cxc3, Cd4; 25. Fxa4 doma aux Blanes une finale facilement gagnante avec un pion de plus.

c) I a suite à la mode, parmi tant d'antres, 9..., Da5; 9..., Dç7; 9..., Cd7; 9..., Ca5; 9..., a6 (a5); 9..., Cxd4. Le développement du F-D per-met l'arrivée rapide de la T-D sur la colonne.

d) Ou 10.0-0-0 ou 10. Fb3. é) Une autre méthode consiste en 11..., h5; 12.0-0-0, C65.

11..., h5; 12.0-0-0, C65.

// 12. h5 et 12. Fh6 paraissant, dans l'état actuel des analyses, inféricurs au grand roque.

g) Les Blancs doivent faire vite et n'out pas le temps de préparer cette avance par g2-g4; après 14. g4, b5!; 15. h5, b4; 16. Cd5, 66!; 17. Cxf6+, Dxf6; 18. hxg6, hxg6; 19. Dh2, Tf-g8 la position est équilibrée (Kokkonen-Nesis, par correspondance, 1978) on 16. Cg-62, Dg7; 17. Rb1, Tg8; 18. hxg6, fxg6; 19. Tg1, 65! (Kelner-Nesis, par corr., 1980).

h/ Au prix d'un pion, la colonne h est ouverte à la Tb1.

 Un carrefour capital dans cette variante. Les Blancs out le choix entre 16. Cd-62, 16. Fh6, 16. 65, 16. Cd5, 16. Td-g1, 16. Dh2, un vrai labyrinthe! On trouve la suite aiguê, la plus courante anjourd'hui, dans la partie de courante anjourd'hui, dans la partic de Tillburg (octobre 1989) emtre Kaspa-rov et Piket: 16. Fh6, C×64!, 17. Dé3 l, T×ç3; 18. b×ç3, Cf6; 19. F×g7; R×g7; 20. Th2, Th8; 21. Ch3, Fç6; 22. g5, Ch5; 23. f4, T68; 24. f5, Db6; 25. Cd4, Dç5; 26. T61, Fd7; 27. Df3, Fç6; 28. D63, Fd7: 29. Df3, Fc6: 30. Df2, R#8: 20. 161, Fd7; 27. 1613, Fq6; 28. 1628, Fg6; 30. 162, Rg6; 31. T63, Fd5; 32. Txh51, gxh5; 33. 164, Dq4; 34. 164, Dxh5, Df1+; 35. Rb2, 65; 36. 166, Rh8; 37. g6, fxg6; 38. fxg6, T67; 39. Tf3, Dq4; 40. 168+, abandon.

j) Pachman et Polugaievsky recommandent, sur ce retrait peu usuel du C-R qui menace Fh6 sans craindre la réplique Cx64, la suite 16..., Txg3; 17. bxc3; 17. 6xc3, a5 avec un contre jeu rapide.

k) Un sacrifice forcé : si 17..., dxé5 ; 18. **g**5.

1) Quatre pions pour la pièce sont 1. Ch7+, Re6; 2. Cd8+!, Re7; une compensation suffisante. Si 19..., 3. Fxg3+, Té5!; 4. Fxé5+, Rxd8;

Fx65; 20. Fd4! et si 19..., h5; 20. 66!, Fx66 (20..., f5; 21. Cd5); 21. Fd4 (on 21. Txh5!, gxh5; 22. Fh6, Fg4; 23. Dg5), Fg4; 22. Txg4!, hxg4; 23. Fxg7, Rxg7; 24. Dh6+, Rf6; 25. Cd5+!, R66; 26. Té1+!, Rd7; 27. Dg7!, Rg8; 28. Dx7, Rb8; 29. Cf6!, Th8; 30. Dxg4, éxf6, 31. Dxg4. m) Défend le pion b7 et le Fg4 tout

n menagant T×g3.

n) 22..., Td4 est aussi à envisager.

o) Comme 23..., Ff5 et 23..., F66.

p) Le pion 17 est en danger.

 q) Ultime précaution (si 29. Db4,
 64!) avant la manœuvre décisive. r) 31..., Fx64 ne laissait aucun espoir aux Noirs: 32. Dx64 menaçant 33. Txh5 ou 33. Tf3. s) Si 33..., Dh7; 34. C67+, Rg7; 35. Fd6, Tb5; 36. Cf5+, Rg8; 37. Dd8 mat.

SOLUTION DE L'ÉTUDE Nº 1354 (J. Marvitz, 1978.)

(Blancs: Rd1, Tf5, F61, Cd6. Noirs: Rg5, Fa1, T62, Ccd5, Pb6 et

et, si Nord avait dit « l Pique» sur « l Carreau» (comme il est normal de le faire), il aurait promis cinq Piques. Quant à Sud, il avait le

-

111

11.00

e d'agree Profession . 

🚾 Millionario est

🚧 i stran din 1997 i 👢

in the second

PROPERTY.

The state of

and the second

7 pt.

4.3

II Ш IV ۷I VII VIII IX

Les jeux de sécurité, qui permet-tent de se protéger contre la mau-vaise répartition d'une couleur, sont d'une grande variété. Voici l'un des plus courants. Il n'est pas difficile, mais quand, au début, on cache les mains adverses, la solution n'apparaît pas immédiate-

> **♠**AD5 ♥AD6 ♦ A963 **∳**AR∀

**♦**V64 ♥1032 N E ♥ 10872 ♥ 9854 ♦ 7 ♦D1082 S ¥9873 **♠**R93 ♥RV1 ORV54 **+**652

Les enchères les plus simples, Nord donneur, seraient les suiv Nord Sud

2♣ 2SA 3 SA 6 SA

Ouest ayant entamé le 2 de Cour, comment Blackwood propose-t-il de jouer pour gagner ce PETIT CHELEM A SANS ATOUT contre toute défense ?

Réponse C'est un exemple classique où il faut commencer par faire l'Impasse à la Dame de Trèfle, et

deux cas sont possibles : 1. - L'impasse échoue et il est nécessaire de faire tons les Car-reaux. La meilleure chance est alors de tirer l'As de Carreau et d'essayer ensuite l'impasse à la

2. – L'impasse à Trèfle a réussi et le problème est maintenant de jouer la sécurité à Carreau pour être certain de faire *trois* levées dans cette conleur (cas de la donne

Or, avec cette distribution, il faut commencer par tirer le Roi de Carreau et rejouer le 4 de Carreau vers le 9. Quelle que soit la distri-

bution adverse le déclarant est sinsi assuré de faire trois Carreaux car, si Ouest ne fournit plus au second tour, le déclarant mettra l'As et rejouera le 6 de Carreau du mort pour faire le Valet.

En fait, quand Sud rejouera le 4 \$ R 73 de Carreau, Ouest fournira le 8, et c'est le 9 de Carreau qui sera la

#### Meurtre par procuration

Cette donne jouée au Grande National d'Amérique de 1986 aurait mérité un oscar pour la facon dont le déclarant avait réussi

le contrat. Mais il faut croire que ce n'était pas si difficile car, quelques mois plus tard, les trois quarts des participants d'un concours de bridge avaient trouvé la bonne réponse. A vous de vérifier si vous auriez fait

**♦** AD 104 ♥ R73 ♥R73 ♦A104 ₱D94 ₱7632 ○ VAV1052 95 ₱106 **♦**95 ♥864 ♦DV732 ♦RV8 ♥D9

**♦ R 86 ♣ A V 8 5 2** Ann. : E. don. Pers. vuin. Ouest Nord Est Sud

- - Passe 1 ♣

1 ♦ contre 1 ♥ 1 SA

passe 3 SA passe passe...

Ouest a entamé le 4 de Cœur pour le 3, le 10 et le... 9 de Cœur. Est a rejoué le 2 de Creur, pour la Dame et le 6 d'Ouest. Comment Oshlag, en Sud, a-t-il ensuite joué pour gagner TROIS SANS ATOUT coatre toute défense?

sur les enchères Dans les enchères, Nord-Sud uti-lisaient le contre négatif généralisé,  $\{1984\}$ 

BLANCS (7): Rf8, Df3, Tc3, Fa1, Ch2, Pg3, g7. NOIRS (8): Rg5, D62, Td7 et f1, Fa5 et h7, Pg6 et b6. Les Blanes jouent et gagnent.

choix, sur «1 Cœur», de dire «1 SA» ou «2 Trèfles» ou

abcdefgh

## Courrier des lecteurs

« Quelle différence y a-t-il, demande C. N., entre le spoutnik et le contre négatif ? » Le contre spoutnik a été inventé (au moment du lancement du Spoutnik il y a trente ans) par l'Américain Alvin Roth pour montrer une main de 7 à 11 points avec quatre ou cinq Cœurs quand l'adversaire était intervenu à l Pique sur l'ouverture de l Trêlle ou de l'Carreau du partenaire. Le contre négatif est une convention un peu différente car il promet du jeu, mais pas nécessairement une majeure, c'est une évolution du contre «optionnel» et, de même que le spoutnik, ce n'est pas un contre de pénalité.

PHILIPPE BRUGNON

# dames

Nº 365

MISSILE « 32 »

npionzet des Paye-Bas juniors, 1988

Blancs : Livestro Noirs : Bosch Ouverture : Barteling

mots

croisés

nº 582

1.3.22 B-22 22.4.37 B-23
1.34.39 (a) 7-12(b) 34.38.38 (a) 2-13(a)
1.34.39 (a) 3-13(a) 3-13(a)
1.34.39 3-13(a) 3-13(a)
1.34.39 3-13(a) 3-13(a)
1.34.31 3-13(a) 3-13(a)
1.34.31 3-13(a) 3-13(a)
1.34.31 3-13(a) 34.32 17.43
11.43.37 11-16(a) 22.34.27 (a) 2-26(a)
1.34.33 3-23(a) 3.37.18 32.36(a)
1.34.33 3-23(a) 3.37.18 32.36(a)
1.34.33 3-23(a) 3.37.18 32.36(a)
1.34.33 3-23(a) 3.37.18 32.36(a)
1.34.34 3-23(a) 3.37.18 32.36(a)
1.34.35 5-18 33.37.18 32.36(a)
1.34.35 5-18 33.37.18 32.36(a)
1.34.35 5-18 33.37.18 32.36(a)
1.34.36 3-13(a) 3.37.20 33.37.38
1.34.37 3-13(a) 3.37.20 3.37.38
1.34.38 32.36(a) 3.37.38
1.34.38 32.38(a) 3.38(a) 3.3

NOTES

a) Important carrefour par la densité des voies empruntées. Ainsi 3. 43-38 (18-23); 4. 49-43 (7-12) 5. 34-30 (20-24); 6. 30-25 (1-7); 7. 39-34 livre une subtile combination de gain de pion exécutée en 1951 par le maître lyonnais Melinon : 7... (24-30)!; 8. 35×24 (19×39); 9. 43×39, al (22-27) · 10. 31×27 [e: 10. 32×21] 27); 10. 31×22 [si 10. 32×21 (23×43), etc.] (16-21); 11. 28×19 (17×30)1; 12. 25×34 (14×23)!, al) 9. 28×19 (39×28); 10. 32×23

(13×24)!, N+1 et les Noirs m de gagner un second pion.

MOTS CROISÉS Nº 582

Horizontelement

7 8 9 10 11 12 13

L Ces mots croisés ne le sont pas, je

Autre example: 3. 31-26 (7-12);
4. 37-31 (19-23); 5. 28×19 (14×23);
6. 32-27, a2 (13-19); 7. 3429 (23×34); 8. 39×30 (19-23); 9. 4439 (10-14); 10. 30-25, etc. [W. de Jang-Box, Soest, septembre 1987].

a2) 6. 37-31 (10-14); 7. 41-37 (1-7); 8. 34-29 (23×34); 9. 39×30 (20-25); 10. 44-39 (25×34); 11. 39×30, etc. [W. de Jong-Lith,

 b) Les carrefours aux multiples ramifications se succèdent même dans la quasi-totaliné des toutes premières caquisses des débuts. Ainsi : 3... (19-23); 4. 28×19 (14×34); 5. 40×29 (7-12); 6. 32-28 (10-14); 7. 37-32 (5-12); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (5-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-32 (10-14); 7. 37-3 10); 8. 45-40 (22-27) [les Noirs secouent énergiquement le jeu face au redoutable Sijbrands, ex-champion du monde et recordman mondial, entre autres, du nombre de parties simultation. nées à l'avengle]; 9. 31×22 (18×38); 10. 43×32 (12-18); 11. 41-37 (1-7), etc. [Sijbrands-Heusdens, cham-pionnat des Pays-Bas, 1988].

c) Même remarque qui s'illustre notamment par la variante 4... (1-7); 5. 45-40 (20-25); 6. 42-38 (15-20); 7. 50-45 (10-15); 8. 31-26 (5-10); 9. 48-42 (19-23)!; 10. 28×19 (14-23); 11. 32-28! (23×32); 12. 37×28 (20-24)!; 13. 29×20 (25×14), etc.,

de l'humanité, catre autres. - X. A comu l'alma mater.

après ces premiers remons [De Boer-Jansen, Amsterdam, octobre 1987]. d) Les Noirs construisent une for-mation dans l'intention probable de pratiquer un jeu de fianc.

e) 11... (21-27) est interdit : 12. 28-23 (19-28) ; 13. 29-24 (20-29) ; 14. 34×21 (11-16) ; 15. 37-32 (16×27) ; 16. 32×21 (6×11) ; 17. 21-16 R-ii 16, B+1.

f) Attaque de flanc pour exercer une pression sur le bestion central. g) L'aspect évolutif, souple de la stratégie : les Noirs se tournent main-tenant vers une partie au centre.

h) Coup doutestx : les Noirs se privent de l'arme de la colonne d'artaque 3, 9, 14 face au pion de fization à 25. Meilleur était, dans cette logique, 18. ... (10-15).

i) Les Blancs adaptent leur stratégio à l'évolution du plan des Noirs : la pré-sence d'un pion blanc à 26 ne s'impose plus, le jeu au centre ayant pris le pas sur le jeu de flanc. /) Le meilleur.

k) Jolie pointe pour garder, dans de ames conditions, le contrôle du cen-

 Le meilleur. m) Les Blancs enchaînent l'aile auche des Noirs par le trèfle : pions à 25, 30 et 35.

a) Les Noirs traversent des diffi-cultés positionnelles.

 o) Pionnage défensif et logique, le pion noir à 26 se trouvant esseulé, dans un rôle de figurant. p) Les Noirs s'orientent vers une stratégie d'enveloppement et de tenta-tive de neutralisation du bastion con-

q) Les Blancs accourent pour parer e danger et incitent les Noirs à se déterminer nour l'occupation partagée

r) Les Noirs n'ont pas décelé le terrible danger.

 s) Après leur superbe amicipation, les Blancs inventent une combinaison fondroyante. t) Le pion à 14 se trouve soudain

précipité dans les profondeurs des lignes ennemies, dans le rôle de pion u) Après avoir creusé les brèches ires, les Blancs vont lancer leur

v) Le lancement du missile « 32 » qui ne rafle pas moins de cinq pions et dame à 1 !

w) Le pion otage rend l'âme. y) Un junior impérial.

PROBLÈME SOLNIKOV (URSS)



Les Blancs jouent et gagnent en cinq temps. Le grand talent s'exprime ansai dans l'art de « faire chercher » alors que la solution ne comporte qu'un nombré restreint de temps. C'est le cas avec le compositeur Solnikov : 48-42 ! (37×48)

La pierre d'achoppement pour bien

(48×23) 50×44 (45×34) 44-39 (34×43) [oz (33×44)] 49×38!!, très JEAN CHAZE joli gain per opposition.

# Verticalement

I. Ces mots croisés ne le sont pas, je l'espère pour vons. — II. Se couvre. Particulièrement plaisant. — III. N'a pas sa place dans les mots croisés. Se mit martel en tête. — IV. Ferai plus long. A son beau château. — V. Elle doit trojours transmetire ses impressions. Me lançai dans une histoire de cape et d'épée. — VI. Note. Conjonction. Son habitat est haut perché. Note. — VII. Dans le commos. Rivière. Paradis pardu. — VIII. On l'a trouvée rolle. — IX. Mettrai ailleurs. Sauveur Espérons qu'il reprendra. –
 C'est en ville qu'elles se passent.
 Pronom. – 3. Met une fin. Grandi dans le désordre. – 4. Avec elle on est dans le désordre. — 4. Avec elle on est en bounes mains. Petite partie du Vésuve. — 5. Atrire l'attention. — 6. On l'a fait marcher. Note. Un crêt mal signalé. — 7. A de belles fleura. Hibernent. — 8. Fis mijoter. — 9. Oisean. Voyelles. Fit un discours. — 10. Thre son charme curieux de nombreux mélanges. — 11. On la met en pièces. Refus. — 12. Suppose les neuf. Conjonction. — 13. On a trouvé sa place.

SOLUTION DU Nº 581

Horizontalement

I. Anticipations. - II. Douillet. Tron. - III. Vue. Ossements. -IV. Event. Enn. Eau. - V. Résont. Pelé. - VI. Sa. Crabota. P.R. -VII. Anstère. Simla. - VIII. Itou. Eta. Zain. - IX. Réale. Oisclet. - X. Espé-

Verticalement

Adversaire. - 2. Nouveantés. 3. Taécs. Soap. — 4. I.I. Noctula. — 5. Cléure. Br. — 6. Ils. Tare. — 7. Pêse, Béton. — 8. A tempo. Ait. — 9. Muets. Si. — 10. Ito. Laizes. — 11. Oraco. Malt. — 12. Nots. Plico. — 13. Susterrants.

# anacroisés

Horizontalement

1. EEILTTX. - 2. EEOOPPSS. 3. ACCEEIM. - 4. AIMNOOPS. 5. CDEEIMN (+ 1). 6. AEHLSTT. - 7. AAEGNNT
(+ 1). - 8. EEFIINRT. 9. EEEIMNS. - 10. AENTUV. 11. EEESTT (+ 2). - 12. CEEILST.
- 13. EEINRSUU (+ 1). 14. ABDEGHO. -

№ 584

14. ABDEGHO. -15. ADEGORUU. - 16. EEINSUV (+ 1). - 17. AEGMNORV. -18. AEELLS (+ 1). - 19. EEIRSSU (+ 2). - 20. CEEBORST (+ 1).

## Verticalement

21. AAEOPSTT. - 22. AAACCLR. - 23. AEEENPTT. - 24. BEIIMNSX. - 25. ABBELU. - 26. AEHMMST. - 27. EEGMRR. - 28. AEGILSS (+ 3). - 29. AAAHNS. - 30. CEELOS (+ 2). - 31. AADGIO. - 32. AADINRRT. - 33. CEEEHPSU. - 34. EEINPSV. - 35. EEINNOV. - 36. EEFLNNOS. - 37. EEIIMNOR. - 38. EEEINPTT. - 39. EII ISTII - 40. FEPII NSV. (+ 1). 99. EILLSTU. - 40. EEPILNSV (+ 1). -FRANÇOIS DORLET 41. EESSTTU. - 42. EEEESTT.

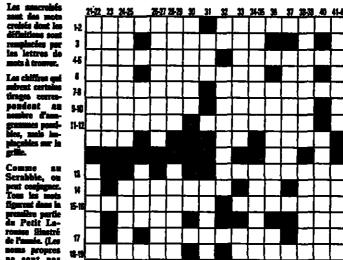

ъL SOLUTION DU Nº 583

15. NABATEEN. - 16. ANATIFE, crustacé (ENFAITA). - 17. EBE-

I. OUTREMER (UROMETRE). –

2. ANIMATO. – 3. MIGNOTER
(GEMIRONT MEGIRONT). –

4. ONANISME (MONNAIES AMBNIONS EMANIONS ANEMIONS).
– 5. AMERTUME. – 6. IMITABLE. – 7. QATARIE, du Qatar
(QARAITE). – 8. AVENTURA. –

9. PERFUSES. – 10. MURERONS. –

11. PUNCTUM. – 12. VIATIQUE. –

12. ARQUERAS. – 23. MEXICAÍN. –

24. ECIMANT (EMINÇAT CIMENTA). – 25. UNIOVULE. –

26. EMMELERA. – 27. ANOMQUE. –

26. EMMELERA. – 27. ANOMQUE. –

27. PICRATE (CREPAIT CREPITA PATRICE PERÇAIT). –

29. ROUQUIN. – 30. ITÉRATIF. –

21. ULCERAT (RECULAT). –

21. TEZIGUE (ZEUGITE). –

33. EMÜLSIF. – 34. OSSELEIS. –

35. MEULENT (EMULENT). NIER. - 18. HELIPORT. - 19. 020-

MICHEL CHARLEMAGNE et MICHEL DUGUET

# Le piéton de la nuit

«J'ai toujours adoré la pluie», dit René-Jacques, quatre-vingt-un ans, moins connu que Brassal, Ronis ou Doisneau, mais aussi amoureux qu'aux de Paris, de ses pavés mouillés, de l'air perticulier qu'on y respire. Nommé « le chambel-lan » par ses pairs du groupe des quinze, ce puriste économe, à l'humanisme distant, a tou-jours évolué en marge. Confirmant sa prédilection pour la nuit, la brume, la neige et la fumée, cette vue surréelle, presque surgie d'un rêve, lui res-semble étrangement. Il s'agit en réalité d'une photo de pisteau prise lors du tournage de Remorques (1939) de Jean Grémillon, et le per-sonnage saisi dans la tourmente est Jean Gabin. Choisie parmi les mille cent épreuves qu'il a léguées à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, elle figure parmi les cent vingt photographies qui, dans un accrochage brouillon mais cha-leureux, rappellent tous les aspects de son

▶ René-Jacques, un illustrateur photographie Paris, Bibliothèque historique de la ville de Peris, hôtel de Lamoignon, 24, rue Pavée, 75004 Paris, jusqu'au 28 octobre.

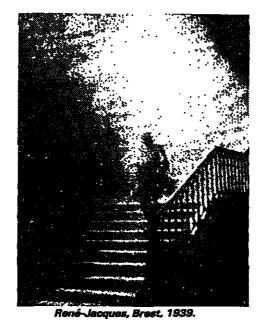

# Joël-Peter Witkin un alchimiste de l'enfer

Entre le spectacle de foire et la grande peinture, la figuration rituelle d'un univers baroque et violent

Souriant, barbu, abondamment bagué, Joël-Peter Witkin vient de fêter ses cinquante ans. Rien ne laisse percer derrière cet homme affable, élégamment vêtu de noir, professeur de photographie à l'université d'Albuquerque, le démiurge provocant qui matérialise par des visions d'épouvante l'image des démons qui le hantent.

Violant tous les tabous, ce fils naturel de Bosch, Max Ernst et Goya, tente de faire des ténèbres une lumière pure. Nécrophilie, sodomie, pornographie, autoérotisme, androgynie, sado-masochisme, constituent les thèmes dominants de cette œuvre barbare et dépravée.

On annait tort pourtant de ne voir dans ces compositions, aux voir dans ces compositions, aux titres allégoriques, que l'expression exacerbée d'un défoulement horrifiant. Cet univers sulfureux est d'une splendide plasticité. Ces happenings photographiques, brossés comme des tableaux vivants, fout de Witkin un des anteurs les plus représentatifs de la création photographique contemporaine. graphique contemporaine.

« Votre premier souvenir remonterait à l'âge de six ans lorsque, à la suite d'un accident de voiture, la tête décapitée d'une petite fille a roulé a vos pieds. Est-ce une histoire

- J'ai réellement assisté à cet accident avec mon frère et ma mère. Je leur ai demandé plus tard s'ils avaient vu la même chose que moi, et ils m'ont répondu : « On a vu l'accident, mais pas cette tête dont tu parles. • Mais rêve ou imagination, peu importe. Pour moi, c'est une réalité. Cette tête représente ma découverte de la mort.

- Vous avez une formation de sculpteur. Pourquoi avezvous choisi de vous exprimer par la photographie ?

- Je faisais déjà de la photographie quand j'étudiais la sculpture. J'y ai renoncé parce que mes photographies sont en soi des sculptures. l'ai pris ma première photo à seize ans. C'était le portrait d'un rabbin qui déclarait avoir vu Dieu. Chaque homme doit trouver sa raison d'être sur terre. La photographie me permet de dire comment je vois le monde.

- Le titre de vos œuvres se réfère souvent à des œuvres port à la peinture ?

- Quand j'étais petit, je n'avais pas pour idole des sportifs ou des acteurs, mais les artistes et les saints. Pour moi, l'artiste est aussi pur qu'un saint. Je les mets sur le même plan. Leur rôle à tous deux est de sublimer notre conscience. Je conçois la création comme un acte de purification. Il ne s'agit donc pas d'un hommage. L'art vise à l'accomplissement de soi. Il est le lien entre le religieux, le spirituel et l'esthétique.

- On ne peut pas aborder votre travail sans parler de vos modèles. Ils sont très différents des gens ordinaires. Comment et où les trouvez-vous ?

- Ce sont des êtres inhabituels, mais ils ne sont pas différents de nous. Nous sommes tous un peu bizarres et, d'une certaine façon, difformes. Je les photographie parce qu'ils représentent ce qu'il y a d'imparfait en moi, physique-ment et spirituellement. Je ne les exploite pas et j'ai de la compassion pour eux. Au début, je les trouvais dans la rue. l'ai aussi passé des annonces dans les journaux en demandant de m'envoyer leur photo.

- Comment obtenez-vous d'eux ce que vous désirez ?

et j'essaye surtont de gagner leur confiance. Ce sont des handicapés de naissance, ou des accidentés, victimes d'un traumatisme violent On les a souvent exploités et ils ont peur. J'établis avec eux une rela-tion très franche. Nous discutons des situations que j'ai imaginées et nous les réalisons en totale collabo-ration. Les modèles savent très bien ce qu'ils font et pourquoi ils sont là. Je les tire de leur existence concrète et je les projette dans la scène que j'ai inventée. Ils ont confiance, car ils savent que mon but est de créer l'image la plus forte et la plus vraie d'eux-mêmes.

 Le sexe semble pour vous me malédiction, une expres-

tion. Il le devient lorsque le désir est perverti sexuellement. Dans l'acte sexuel, il y a une part sincère de désir et une part inconsciente de destruction. La frontière entre les deux n'est pas claire. Le sexe est un moyen de déconverte de soi, mais il mène aussi au viol et au meurtre. Dans mon œuvre, le sexe n'est pas un signe de dégénérescence ou de dépravation. Il est une preuve de la confusion de notre époque.

- Dans certains tableaux, vous profanaz le sacré, la religion. Etes-vous un blasphéme-

- Non. Un blasphémateur est quelqu'un qui injurie la foi. Moi, j'essaye de traduire les drames que je vis dans ma recherche de la vérité. Nous sommes en décadence. Et je crois qu'on ne peut s'accro-cher à aucune valeur. En expri-mant la lutte du bien et du mal, je tente de renouer avec un sens du sacré et de la religion que nous

- La matière de vos images est capitale. Comment procédaz-vous pour arriver à d'aussi somptueux tirages ?

- Quand le film est développé, je tire un négatif, puis un contact. S'il me semble trop banal, je le raye, je le griffe, je le détériore. Dans la chambre noire, j'officie un peu à la façon d'un prêtre. Je passe parfois toute une journée à peaufiner le tirage final. J'applique du papier de soie mouillé et je mélange des produits chimiques qui occultent ou dénaturent des parties du tableau. Il s'agit là d'une transsubstantiation de la matière. une facon de magnifier l'horreur et la représentation d'un sujet ordinaire, ou même extraordinaire, au niveau d'une œuvre d'art.

> Propos recueillis par **PATRICK ROEGIERS**

► Rétrospective Joël-Peter Witkin, présentée par le Centre national de la photographie, palais de Tokyo, 13, avenue du Président-Wilson, Paris-16°, jusqu'au 20 novembre.

Edition d'un remarquable catalogue, conçu par Alain Dupuy, textes de Joël-Peter Witkin et Antonio Saura, réunis quatre-vingts photos et dessins préparatoires, 116 p., 220 F.

## **VARIÉTÉS**

# Fernand Lagaf

Fernand Raynaud est le modèle d'un nouveau comique burlesque qui triomphe au Grand Edgar

Vincent Rouil est né il y a une trentaine d'années, pas très loin de Rouen, mais c'est dans le Sud qu'il a passé toute son enfance. C'est le Club « Med », où il a débuté, qui lui a offert son pseudonyme, Lagaf'. Mais il lui faudra plusieurs années pour dégrossir son style.

Pour son premier vrai spectacle mière originalité, Lagal' n'est pas un chansonnier mais un comique burlesque. Il exploite une veine populaire généreuse. Il invente des mots, joue sur les sons, les gestes, les maladresses, le déguisement. Bref, il fait de music-hall.

Le modèle de Lagaf', c'est Fernand Raynaud. Comme hui, il cherche à être heureux sur scène, à faire passer un trop-plein d'énergie en improvisant à partir d'une trame légère et en développant une historre sans cesse en mouvement changeant une phrase, une réplique, rajoutant des détails emprantés à l'absurde. Comme à Paris, Lagaf remporte aujourd'hui un petit triomphe. Preau quart de tour au moindre mouvement dans la salic.

CLAUDE FLÉOUTER

▶ Grand Théâtre d'Edgar. 20 h 15. Tél.: 43-20-90-09.

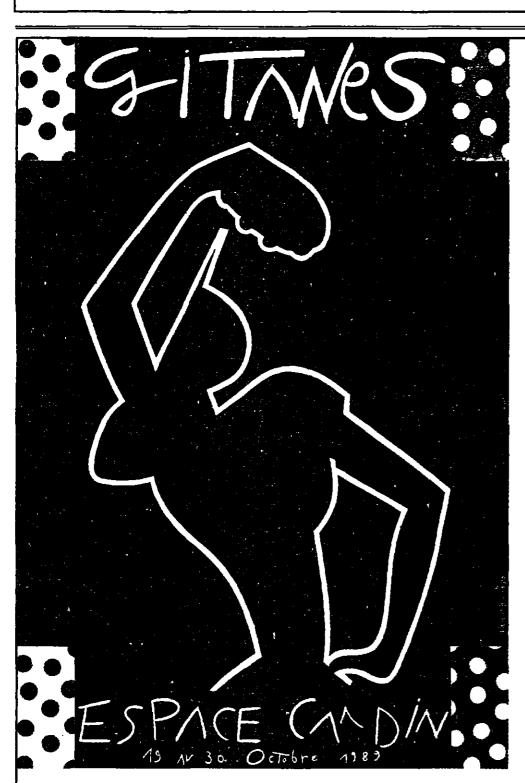

# 31 PEINTRES EXPOSE

ARROYO, CHAMBAS, CUECO, ERRO. FANTI, FROMANGER, KLASEN, MASELLI MONORY, RANCILLAC, RIETI,

SCHLOSSER. STAMPFLI. VOSS ...

DU 19 AU 30 OCTOBRE 1989 ESPACE CARDIN. ENTRÉE LIBRE



# eter Witkin uste de l'enfer

Maria de la company de la comp

LETTRES

L'attribution du prix Nobel de littérature au poète et romancier espagnol Camilo José Cela

# La mort conduit le bal!

La prix Nobel de littérature l'idéologie officielle de la fin des 989 a été attribué au poète et aunées 60. 1989 a été attribué au poète et romancier espagnol Camilo José Cela, le jeudi 19 octobre, à Stockholm (nos dernières éditions du 20 octobre). Le jury a choisi cet écrivain « pour la richesse et la puissance expressive de son art de prosateur, qui incame, avec une compassion contrôlée, une vision provocante de la détresse humaine ».

L'homme ne s'est pas fait que des ams... Un passé lointain vaguement phalangiste; un passé proche de scuateur de la transition démocratique désigné par le roi ; un présent sagement libéral... En somme, une cibie idéale pour les tirs de tous les bords, en rafales successives. On peut ajouter à ce tableau l'art consommé de se « fourre du monde », de jouer de se « foutre du monde », de jouer les clowns, d'épater le bourgeois... et le culot : « Je me considère comme le romancier espagnol le plus important depuis la génération de 1898. Et je suis stupéfait de constater combien ce fut facile. Je demande pardon de n'avoir pu l'éviter », déclare-t-il en 1953.

Né en 1916. Cela entre en littéra-ture dès 1935, année où il publie deux poèmes dans un journal argen-tin. Production mineure jamais abendonnée qui cédera vite le pas à la voie royale de la narration. Mais il n'est pas interdit de penser que la géogra-phie enchevêrée de l'enfance de Cela, faite de sauts répétés de sa Galice natale à Londres, Madrid on Barcelone, trouve son homologue dans le vagabondage perpétuel à tra-< essayeur > toujours insatisfait.

Fire Fabric

Dans l'atmosphère intellectuelle raréfiée de l'après-guerre espagnole, (1942), son premier roman, que l'on a souvent rapproché de l'Etranger de Camus, obtient un succès considérable. Même si une critique moins cir-constancielle a remis l'œuvre à sa vraie place, il n'en reste pas moins qu'elle est au œur d'un déblocage évident de la production narrative espagnole au lendemain du conflit.

Au-delà du constat d'une violenceprimitive omniprésente, on peut voir
dans ce texte une dénouciation de l'aliénation qui pèse sur un individu, sur sa famille, et sans doute plus largement sur l'ensemble de la société espagnole. Mais on y remarque sur-tout ce réalisme exacerbé, cette violence verbale caractéristiques de l'écriture de Cela, en un mot ce tre-

Pabellon de Reposo (1943) n'en manque pas. Inspiré par une expérience personnelle de la maladie, le quelques tuberculeux enfermés dans mort cruelle et dérisoire. Même solitude, même fascination/répulsion devant la mort, même évasion vers le (1953), adressant à son fils disparu des messages oniriques et passionnés,

#### Un monde inespirable

Dans ce monde presque irrespira-ble, un récit de voyage devenu classi-que, modèle obligé pour les généra-tions suivantes, apporte une bouffée d'air frais. La ville étouffante que l'on quitte au petit matin cède la place anx paysages ouverts de l'Alcaria (1948). Mais on est condamné à revenir vers la ville, ses pompes et ses œuvres, vers cette ruche qui donne son titre à l'un des romans les plus son titre à l'un des romans les plus élaborés de l'auteur. Livre capital qui prend le contre-pied du triomphalisme ambiant et décrit le Madrid 1942, dominé par le sexe, la violence et la mort, la Colmena (1951) présente une structure écla-tée (on songe à Manhattan Transfer de Dos Passos) qui souligne l'incom-municabilité régnante d'une société close d'insectes grégaires. Cette ceuvre forte, parue à Buenos-Aires — censure oblige — ne sortira en Espagne qu'en 1962, cinq ans après l'entrée de son auteur à l'Académie!

l'entrée de son anteur à l'Academe!

Après une longue accalmie et le naufrage corps et biens du roman social des années 50, dont Cela est sans donte l'un des précurseurs, San Camilo, 1936 (1969) essaie de répondre à la iongue expectative des lecteurs et de la critique. Or cette ceuvre n'offre, par rapport à la Colmena, aucun renouveau décisif. C'est toujours le même fourmillement éciaté aux personnages sans importance qui passent et disparaissent, le même tremendismo souvent à la limite du soutenable. Par ailleurs, l'apolitisme frivolement reventique par l'auteur (• On peut se réveiller fasciste un matin et marxiste le matin sulvant ») peut apparaître suspect et cautionner une pseudoréconciliation nationale des conformismes, tout à fait dans la ligne de

Cet art de la pirouette en tout cas u'a pas réussi à convaincre la critique, qui a reservé à l'ouvre un accueil muigé en attendant la suivante. Ofi-cio de Dinieblas 5 (1973); « Roman à thèse écrit pour être chanté par un chœur de maldres pour accompagner la liturgie...» Roman ou anti-roman, ce texte com-posé de 1.194 «monades» n'est-il posé de 1.194 « monades » n'est-il pas plutôt un poème, une autobiographie onirique ou encore « la purge de mon cœur »? A-t-on affaire à un « cadavre exquis » de 275 pages fleurant le canular de potaches ou à un constat de rupture, pathétique et suicidaire? Les propos de l'auteur, lors de la présentation du livre, permettaient d'envisager cette deucième hypothèse et sa conséquence logique : le silence.

le silence.

Mais, dix ans plus tard, Mazurca para dos muertos (1983), premier volet d'une trilogie galicienne à veoir, dément ce suicide romanesque et obtient, en 1984, le Prix national de littérature. Une lois de plus, autour de la guerre civile, « la Mort conduit le bai » au sein d'un monde barbare et primitif où la loi de la jungle et la loi du talion font bon ménage. Les jeux du temps et du souvenir se mélent à l'emrelacement des points de vue dévoilés ou escamotés, aux de vue dévoltés ou escamotés, aux mécanismes narratifs... Métaphore de la mémoire et de l'écriture, Masurca para dos muertos est sans donte l'un des sommets de l'œuvre de Cela et l'un des meilleurs romans espagnols de ces dernières années.

# L'enthousiasme tranquille du lauréat

de notre correspondant

« Je paierais volontiers le prix du Nobel pour avoir le prix Nobel. C'est l'un des deux destins natu-rels de tout écrivain. L'autre est d'être traduit en latin. » Camilo Jose Cela avait vingt-cinq and lorsqu'il fit, en 1941, cette déclara-tion. Il préparait alors le premier de ses ouvrages, la Famille de Pas-cual Duarte, qui allait être publié un an plus tard et révolutionner le monde des lettres espagnol, qui se relevant à peine de l'hécatombe de la guerre civile. Pascual Duarte octroyait ses lettres de noblesse lit-téraires à ce monde fruste et violent de l'Espagne profonde et rurale qu'il n'était pas à l'époque de bon ton de décrire.

Le second de ces deux vœux de l'écrivain aura été le premier à avoir été exaucé, la Famille de Pascual Duarte ayant été traduit dans la langue de Virgile. Quant au premier, sa satisfaction aura été plus lente à venir, puisque Cela aura dû attendre quarante-hait ans avant de devenir le cinquième homme de lettres espagnol à se voir attribuer le prix Nobel (1).

Une nouvelle qu'il a affecté d'apprendre avec « un enthou-siasme tranquille » (« laisser per-cer son émotion constitue un man-JEAN TENA que d'éducation », a-t-il assuré) jeudi en fin de matinée, dans son

Guadalajara, à une cinquantaine de kilomètres de Madrid. Après être quand même sorti prendre un peu l'air pour recouvrer ses esprits après le choc, il a regagné son appartement, déjà envahi par un défilé incessant de collègues, d'amis et de journalistes, avec qui Cela a fêté l'événement en trinquant au champagne catalan, tandis que se multipliaient les appels téléphoniques venus du

pétards secouait l'habituelle quié-tude de son bourg natal de Padron,

Les télégrammes de félicitations se sont rapidement accumulés, au premier rang desquels ceux du roi Juan Carlos et du président du gou-vernement Felipe Gonzalez. Pen-

au cœur de la lointaine Galice, tandis que l'orphéon municipal, convoqué d'urgence par la mairie, traversait en grande pompe les rues

routine quotidienne. Cela n'en a pas moins donné, jeudi 19 octobre, deux conférences de presse avant d'apparaître à la télévision. Dans le style d'ironie bougonne, voire un peu rustre, qu'il affectionne, il a tenu à s'assurer qu'il ne retirerait certainement pas le prix à Stockholm « vêtu en torero » et que le choix de l'Académie suédoise ne modifierait pas « sa conception du

Bibliographie

1942 : la Famille de Pascual Duarte (la Famille de Pascal Duarte), Le Seuil, 1970. 1943 : Pabellon de reposo.

1951 : la Colmena. con su hijo.

Tout en affirmant que la grande nouvelle n'allait en rieu affecter sa

dant ce temps, un concert de bonheur » et n'affecterait pas son

Épitaphe prématurée

Cela en a profité pour déplorer e le provincialisme des Espagnols, qui ne reconnaissent pas les mérites de leurs bons écrivains », qui, a-t-il ajouté, sont légion, en soulignant que Gonzalo Torrente Ballester ou Miguel Delibes, notamment, méritaient tout autant que lui le prix. En le lui attribuant, l'Académie suédoise, a-t-il ajouté, a soully de la legion de la legio vonlu - honorer l'ensemble du monde des lettres espagnol ». Et, pour terminer, il a suggéré à la presse ce qui pourrait constituer son éptinaphe: « Ci-git un homme qui est passé dans cette vallée de larmes en essayant d'enquiquiner le moins possible son prochain. » Une épitaphe sans doute prématurée, car l'écrivain a amplement démontré, jeudi, qu'à ses soixantetreize ans, il avait toujours bon

THIERRY MALINIAK

(1) Jose Echegaray (en 1904, avec Frédéric Mistral), Jacinto Benavente (en 1922), Juan Ramon Jimenez (en 1956) et Vicente Aleixandre (en 1977) avaient reçu, avant lui, cette

#### 1983 : Mazurca para dos muertos.

1948 : Viaje a la alcarria. José Cela ont également été

1953 : Mrs Caldwell habal 1969 : San Camilo 1936

(San Camilo 1936), Albin Michel, 1973. 1973 : Oficio de Tinieplas 5 (Office des Ténèbres 5), Albin Michel, 1978.

un recueil de contes et de nouvelles, le Joli Crime du carabinier (Souffles) et un amusement sur le thème de la corrida, Toreros de salon (Ver-

Deux petits livres de Camilo

traduits en français en 1989 :

# PLUS BESOIN D'ETRE UN MAHARAJAH POUR VIVRE DANS UN PALAIS

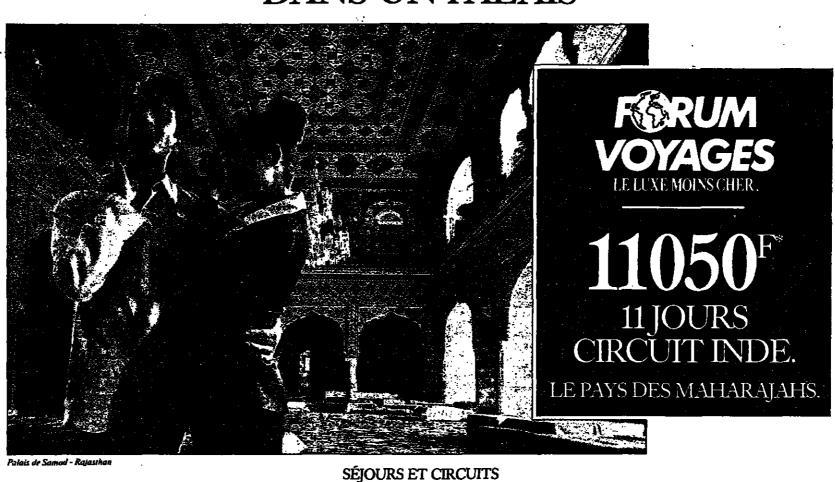

|                                                                                                           | SEJOURS I                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CIRCUIT VALLÉE DU GANGE - NÉPAL - CALCU 14 jours                                                          | ЛТТА:<br>15725 <sup>F</sup> |
| CIRCUIT THAILANDE, "ROYAUME DU SIAM":                                                                     | 8 <i>9</i> 90 <sup>μ</sup>  |
| CROISIÈRE EN JONQUE - SUD THAILANDE:                                                                      | 12 140 <sup>F</sup>         |
| CIRCUIT BANGKOK - BIRMANIE:                                                                               | 14 790 <sup>F</sup>         |
| *Séjours et circuits au départ de Paris, 2 dates fixes, Prix à partir de. Circuits en groupes de 8 a 15 p | neronne.                    |

| SÉJOUR NEW YORK:<br>8 jours - Hôtel Plaza (Grand luxe)     | 687 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| SÉJOUR MIAMI BEACH-ART DÉCO:<br>8 jours Hôtel Park Central | 471 |
| SÉJOUR COMBINÉ ORLANDO-MIAMI: 9 jours                      | 658 |
| CIRCUIT A LA DÉCOUVERTE DE L'OUEST<br>15 jours             |     |

retourner à Forum Voyages : 55, avenue Franklin-Rousevelt, Paris 8 + 42.89.07.07 - 11 avenue de Jai bien noté que cette brochure gratuite me sera envoyée contre 8.80 F en timbres. 11) péra, Paris 1" -42.61.20.20 / 75, avenue des Ternes, Paris 17 - 45.74.39.38 - 1, rue Cassene tangle 71, rue de Rennes), Paris 6' - 45.44.38.61 / 39, rue de la Harpe Paris 5' - 46.33.97,97 / 67, avenue Raymond Poin-

|                                     | ame d'Arc Rouen - 35.98.32.59 - Minitel 36.15 code<br>velle brochure Forum Voyages qui me perme<br>xe moins cher. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ Forum Inde, Népal, Pakistan.      | □ Forum Floride.                                                                                                  |
| □ Forum Thailande, Asie du Sud-Est. | □ Forum Vols discount                                                                                             |

\*Cocher la case de la brochure à vous mire parvenir

| Adresse:     |               |
|--------------|---------------|
| Code postal: | Ville:        |
|              | FORUM VOYAGES |

LE LUXE MOINS CHER.

**VENDREDI 20 OCTOBRE** 

20 h 30.

au Congo : 21 h.

glaise : 20 h 30.

THÉATRE EN ACTES (43-57-35-13).

Génération désinvolts : 20 h 30. THÉATRE HÉBERTOT (43-87-23-23).

THÉATRE L'OMBRE QUI ROULE (43-26-29-61). Adieu Léokadia : 21 h.

THÉATRE MONTORQUEL (42-33-

THÉATRE NATIONAL DE L'ODÉON

(PETITE SALLE) (43-26-70-32). ♦ Mi-chelet ou le Don des larmes : 18 h.

THÉATRE NATIONAL DE CHARLOT (47-27-81-15). Selle Gémier, Horace :

THÉATRE NATIONAL DE LA COLLINE

(43-66-43-60). Grande saile, Opéretta : 20 h 30. Petite saile. Une saison

THÉATRE NATIONAL DE L'ODÉON

(43-25-70-32). La Célestine : 20 h. THÉATRE PARIS PLAINE (40-43-

THEATRE RENALIDARARRAIST (42.

58-80-70). Grande selle. Le Chemin so-litaire Festival d'automne à Paris : 20 h 30. Petite selle. L'Amante an-

TINTAMARRE (48-87-33-82). Phòdre

TOURTOUR (48-87-82-48). Le Ven-geance d'une femme : 19 h. Pour finir encore : 20 h 30.

TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40).

VARIÉTÉS (42-33-09-92). La Prési-

**SPECTACLES** 

**NOUVEAUX** 

il es jours de première

BRAS DE FRÈRES. Blancs-

Manteaux (48-87-15-84) (dim.)

MÉLODIE DE VARSOVIE. LUCET-

naire Forum. Centre national d'art et

21 h 30 (18).

20 h 30 (19).

ressai (45-44-57-34). (Dim)

IMBROGLIO. Théâtre Paris Plaine

(46-24-03-83) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; dim. à 17 h (19).

COLLISION. Centre Wallonie

Bruxelles (42-71-26-16) (dim., lun.)

PORTRAITS ANATOMIQUES DE

SORRS D'ORAGES. Kremlin-Bicêtre (CRU Salle du Grand Réservoir (47-26-15-02). Jeudi, vendredi, samedi, tundi et mardi à 21 h (19).

KARAMAZOV, Cartoucheria, Théâ-tre de la Tempête (43-28-36-36) (dim. soir, lun.) 20 h 30 dim. à 16 h

LA CHUTE. Studio des Champe Elysées (47-23-36-10) (dim. soir, km.) 20 h 30 ; dim. à 15 h (20).

LES FOURBERIES DE SCAPIN.

Jeudi, vandradi, samedi, merdi à 20 h 30; Marcradi et dimanche à 15 h (20).

LE BALADIN DU MONDE OCCI-

DENTAL. Théiltre de la Main d'or-Belle de Mai (48-05-67-89) (dim. soir, lun) 20 h 30 ; dim. 15 h (20).

LE BATON DE LA MARÉCHALE.

Lucernaire Forum. Centre national d'art et d'essei (45-44-57-34)

LES SINCÈRES. Collège Néarlandais (43-58-78-39) (dim. soir)

LORENZACCIO. Comédie-

nçaise (40-15-00-15) sami sanche, mardi à 20 h 30 (21).

UN ÉLEPHANT DANS LE JARDIN

Petits-Mathurins (42-65-90-00) (dim.) 19 h : samedi à 15 h (23).

UNE LONGUE JOURNÉE DE

01-60) Lundi et merdi à 20 h 30

TRE A DOMICEE Melun (69-88-69-11) 20 h 30 (24).

MOLIÈRE PAR ELLE-MÊME. Røno-

lach (42<del>-88-64-44</del>) 19 h (24).

MIER FESTIVAL DE THÉA-

20 h 30, dim. à 17 h (20).

OFESSION IMITATEUR.

52-51) (dim.) 20 h (20).

(dim.) 20 h (20).

esser): 20 h 15. C'est dingue :

01-82). O imbroglio : 20 h 30.

La vie que je t'ai donnée : 21 h.

80-78). La Disputa : 20 h 30.

#### PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24) Le Lit à colonnes (1942), de Rolend Tuel, 16 h ; le Dernier Nabab (1976, v.o. s.t.f.), d'Elis Kazan, 19 h ; Jeen Coctesu, autoportrait d'un inconnu d'Edgardo Cozaritaky, 21 h 15. nnu (1983),

LA CINÉMATHÈQUE

SALLE GARANCE, CENTRE GEORGES POMPIDOU (42-78-37-29) Hommage à Anstole Daumen: Siné ressacre (1978), de Michel Boschet, Sans soleil (1982), de Chrie Marker, 14 h 30: l'Escargot de Vérsus (1975), de Walerian Borowczyk, la 88ts (1976), de Walerian Borowczyk, 17 h 30; Big Bill Bluss (1956), de Jean Daire, Au-

hasard Balthezer (1966), de Robert Bres-son, 20 h 30. VIDÉOTHÈQUE DE PARIS (40-26-

FIPA 1989 : le Miraga de Tortiya, de PHYA 1989: le Mirage de Tortiya, de Patrica Vanoni, l'Espoir violent, de Nicola Zavagilis, 14 h 30; Otage, de Marcel Hanoun, Rosel, de Régine Abadia, 16 h 30; A corps perdu, de Paolo Nozo-16 h 30; A corps perdu, de Paolo Nozo-lino, Paroles d'otages, de Patrick Volson et Jeen-Claude Raspiengess, 18 h 30; la Fernme de la cafériária, de Robert Wil-son, Big Time, de Jen Egleson et Howard Curraings, 20 h 30; Prima la figura, d'Adrien Mertheler, Johanna Brahme; Concarto nº 1, de Matié Rabinowsky, 14 h 30; Pierre Boulez, naissance d'un gests, d'Olivier Mille, Une leçon particu-lière de musique de Jenowski, de Michel Follin, 16 h 30; le Fichier noir, de Darko geste, d'Olivier Mille, Une monte de Michel lière de musique de Janowski, de Michel Follin, 16 h 30 ; le Fichier noir, de Darko Vollario, Sehnsucht nach Sodom, de Kurt Rasb, Harmo Baethe, Hans Hirschmüller, 18 h 30; Notas from a ledy at a dismer party, de David Angsten, Histoire, de Jean-Luc Godard, 20 h 30.

#### LES GRANDES REPRISES

BRAZIL (Brit., v.o.): Studio Galande, 5º CASINO ROYALE (Brit., v.o.): 14 Jullet Pamasse, 6 (43-26-58-00). LE CIEL PEUT ATTENDRE (A., v.o.) : Reflet Logos II, 5º (43-54-42-34). CRIA CUERVOS (Esp., v.o.): Reflet Logos II, 5" (43-54-42-34); Bierwentie Montparmasse, 15" (45-44-25-02).

EASY REDER (A., v.o.): Cinoches, 6º L'ESPOIR (Fr.): Lucemaire, 6º (45-44-

EVE (A., v.o.): Action Rive Gauche, 5 FIVE EASY PIECES (A., v.o.) : Les Trois bourg, 6" (48-33-97-77).

HAUTE PÈGRE (A., v.o.): Action Ecoles, 5 (43-25-72-07). HOLIDAY (A., v.o.) : Action Christine, 6° (43-29-11-30).

LA HUITIÈME FEMME DE BARBE-BLEUE (A., v.o.): Action Christine, 6º HUSBANDS (A., v.o.) : Les Trois Luxem-

JOUR DE FÊTE (Fr.): Le Champo -Espace Jacques Tati, 5º (43-54-51-60). MONTY PYTHON, LE SENS DE LA VIE (Brit., v.o.): 14 Juillet Parrasse, 6 (43-26-58-00).

LA NUIT DU CHASSEUR (A., v.o.) : Le Seint-Germain-des-Prés, Salle G. de Beauregard, 6. (42-22-87-23); Lac ac. 8- (45-61-10-60).

LA PARTY (A., v.c.) : Action Rive Gaucho. 5\* (43-29-44-40). PINK FLOYD THE WALL (Brit.-A., v.o.): Grand Pavois, 15° (45-54-48-85). QUASIMODO (A., v.o.): Action Chris-

tine, 6° (43-29-11-30). LES RAISINS DE LA COLÈRE (A., v.o.): Reflet Logos I, 5º (43-54-42-34). SALAAM BOMBAY ! (indo-Fr., v.o.) : Las Trois Luxembourg, 6º (46-33-

STRANGER THAN PARADISE (A.-All., v.o.): Utopie Champolion, 5. (43-28-

SUR LES QUAIS (A., v.o.): Les Trois Luxembourg, & (46-33-97-77). LES VACANCES DE M. HUROT (Fr.) : Le Champo - Espace Jacques Tati, 5° (43-54-51-60). VACANCES ROMAINES (A., v.c.): Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5º (43-54-42-34).

PREMIERE CE SOIR 20 H 30

STUDIOdesCHAMPS ELYSEES

THÉATRE

AMANDIERS DE PARIS (43-66-42-17). O La Voix du silence Festival du geste : 20 h 30.
ANTORIE - SIMONE-BERRIAU (42-08-77-71). La Ritournelle : 20 h 45. ARLEQUEN (45-89-43-22). Le Dimen-che de la vie : 20 h 30. ARTISTIC-ATHÉVAINS (48-06-36-02). Plagrant Délit de meneonge :

ATELIER (48-06-49-24), L'Avere : 21 h. ATHÉNÉE-LOUIS JOUVET (47-42-67-27). Salle C. Bérard. ♦ Eberhardt Isabelle : 20 h 30. Salle Louis Jouwet. ♦ Titus Andronicus : 20 h 30.

BERRY (43-70-37-02). Jackpot : BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24). Fusilié sous tous les régimes : 18 h 30. L'illusionniste : 20 h 45.

BOUFFONS-THÉATRE DU XXX (42-38-35-53). Armistics au pont de Grenelle : 20 h 30. CAFÉ DE LA GARE (42-78-62-61). O

Profession initiateur... et en plus : 20 h. CARTOUCHERE ATELER DU CHAU-DRON (43-28-97-04). L'Oiseau-Brigadier: 20 h 30.

CARTOUCHERE THÉATRE DE LA
TEMPÉTE (43-28-36-36). Saile 1. 
Sede-Concert d'enfers : 20 h. Seile K.

& Karamazov : 20 h 30. CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45). Les Versets satiriques : 21 h. CENTRE GEORGES-POMPIDOU (42-74-42-19). O Les Deux Voies de Jean Cocteau : 18 h 30.

CENTRE WALLONG-BRUXELLES (42-71-26-16). ♦ Collision: 20 h 30.
CINQ. DIAMANTS (45-80-51-31). La Soirée d'Armelle : 20 h 30. ♦ Fragments: 22 h.

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSI-TAIRE (45-89-38-69). © Bitannicus : 20 h 30. La Galerie. © L'Aral des lois suh/ de le Jugement dernier des rois : 20 h 30. ♦ Le Jugement dernier des rois précédé de l'Ami des lois : 20 h 30. Le Resserre. Chatterton, demière nuit de traveil : 20 h 30.

COLLÈGE NÉERLANDAIS (43-58-78-39). ♦ Les Sincères : 20 h 30. COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11). Voltaire's Folias : 21 h. COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (47-23-37-21). O Les Meilleurs Arris :

COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22). Les Délices du baiser : 20 h 30. DAUNOU (42-61-69-14). Tu m'as DÉJAZET-T.L.P. (42-74-20-50). Faut de la fuite dans les idées : 20 h 30.

DEUX ANES (46-08-10-28). Las Tonton's farcaura: 21 h. DDX-HUTT THÉATRE (42-26-47-47).

Jouvet-Diderot-le Paradoxe : 20 h 30. EDGAR (43-20-85-11), Les Bebes-Cadres : 20 h 15. Nous on fait où on nous dit de faire : 22 h. EDOUARD-VE SACHA GUITRY (47-

20 h 45. ELDORADO (42-49-60-27). ♦ La belle Otéro: 15 h et 20 h 30. ESPACE MARAIS (45-84-09-31). La Mountte : 21 h 30. ESPACE PIERRE CARDIN (42-86-

26-75). La Machine infernale : 20 h 30. FONTAINE (48-74-74-40). Tempo :

GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Faut pas tuer maman I :

GALERIE 55-THE ENGLISH THEATRE OF PARIS (43-26-63-51). True West : GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-90-09). Histoire d'en rire : 20 h 15. Apostrophorte-nous : 22 h.

GRANDE HALLE DE LA VILLETTE (SALLE BORIS VIAM) (42-49-77-22). Le Destin glorieux du maráchal Nni-kon Nniku: 20 h 30. GUICHET MONTPARNASSE (43-27-

88-61). Pépi Dé : 19 h. O Kiki reine du Montparmasse : 20 h 30. Le Berillet : GYMNASE MARIE-BELL (42-48-79-79). L'Ex-femme de ma vie :

HUCHETTE (43-26-38-99). La Canta-trice chauve : 19 h 30. La Leçon :

THEATRE RENAUD BARRAULT

20 h 30. L'Impromptu du Palais-Royal : JARDIN D'HIVER (42-82-59-49). La Bourichon: 21 h. L'ESPACE EUROPÉEN (42-93-89-88). ♦ Les Fourberies de Scapin : 20 h 30. LA BRUYÈRE (48-74-76-99). Mol,

bach : 21 h. LA VIEILE GRILLE (47-07-22-11). Les File du vent : 20 h 30. LE BATEAU-THÉATRE (42-09-68-89). toquez la maion : 20 h 30. LE BOURVIL (43-73-47-84). Music-Hall

Folies: 20 h 30. LE FUNAMBULE THÉATRE-RESTAURANT (42-23-88-83). ♦ Feu la mère de Madame : 22 h. LES DÉCHARGEURS (42-36-00-02).

Gilles de Rai + ou - : 21 h. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théiltre noir, Le Petit Prince : 18 h 45. La Bâton de la maréchale : 20 h. O Mélodie de Varsovie : 21 h 30. Théâtre rouge. Simone Well 1908-1943: 18 h 30. La Demière Bende, Comédie, Pas en alternance: 20 h. Dialogues d'exilés: 21 h 30.

MADELEINE (42-65-07-09). Port-Royal: 21 h. MARAIS (42-78-03-53). L'Avare :

MARSE STUART (45-08-17-80), La Ses: 20 h. O Fantasio: 22 h. MARIGNY (42-56-04-41). Start

MARIGNY (PETIT) (42-25-20-74). De Seche à Guitry: 21 h. MATHURINS (42-65-90-00). Les nes de M. Schutz : 21 h. MICHEL (42-65-35-02). Vite une femme ! : 21 h 15. MICHODIÈRE (47-42-95-23). Humeur

d'amour : 18 h. Pièces détachées : MOGADOR (48-78-75-00). Tango Argentino: 20 h 30. MONTPARNASSE (43-22-77-74). La

Souper: 21 h. MONTPARNASSE (PETIT) (43-22-77-74). Las hommes naissent tous égo : 21 h.

MUSÉE DE CIRE (HISTORIAL DE MONTMARTRE) (46-06-78-92). La sae (89, tu verras Mont-Butte et l'Almartne): 18 h 30. NOUVEAU THÉATRE MOUFFETARD

(43-31-11-99). ♦ Un séducteur : 20 h 30. NOUVEAUTÉS (47-70-52-78). La Grand Standing: 20 h 30. ŒUVRE (48-74-42-52). Je na suis pas

Reppeport: 20 h 15.
PALAIS DES GLACES (GRANDE SALLE) (42-02-27-17). Serge Papacalli:21 h∟ PALAIS DES SPORTS (48-28-40-90). Dans la suit la liberté : 20 h 30.

PALAIS ROYAL (42-97-59-81). Un fil à la patte : 20 h 45. PARIS-VILLETTE (42-02-02-68). Eclats: 20 h 45.

POCHE-MONTPARNASSE (45-48-92-97). Salle I. Monsieur Songe : 20 h 45. Selle II. Visite d'un père à son PORTE SAINT-MARTIN (42-08-

00-32), La Peste : 20 h 30. RANELAGH (42-88-84-44). Buffo : 20 h 30. ROSEAU-THÉATRE (42-71-30-20). Guillaume sans barrière : 18 h 30. Morts sans sépulture : 20 h 30.

**SAINT-GEORGES** (48-78-63-47). Comment devenir une mère juive en dix eçons : 20 h 45. SENTER DES HALLES (42-36-37-27).

Les Stagiaires : 19 h 30. SPLENDED SAINT-MARTIN (42-08-21-93). Muriel Robin est au Splendid 1:

STUDIO DES CHAMPS-ELYSÉES (47-23-35-10). \(\rightarrow\) La Chute: 20 h 30. THÉATRE 13 (45-88-16-30). La mar est trop loin : 20 h 30. THÉATRE DE L'EST PARISIEN (43-64-80-80), Clair de terre : 20 h 30.

THÉATRE DE LA BASTILLE (43-57-42-14). Coup de sang : 19 h 30. Vous qui habituz le temps Festival d'automne à Paris 1989 : 21 h. THÉATRE DU BEL AIR (43-46-91-93). emeurs de la roese : 20 h 30.

THÉATRE DE LA MAIN D'OR-BELLE DE MAI (48-05-67-89), Saile I. ♦ Le Baladin du monde occidental : 20 h 30. Saile II. ♦ Le Malentendu : 20 h 30. THÉATRE DE LA MAINATE (42-08-83-33). Le Neveu de Rameau : 20 h 30. THÉATRE DE PARIS (42-80-09-30). Cats: 20 h 30. THÉATRE DU SPHINX (42-78-39-29).

Lettre à tous les evisteurs perdus dans le désert : 20 h 30. THÉATRE DU TAMBOUR ROYAL (48-06-72-34). Dressage en férocité : 20 h 30.

CAVEAU DE LA REPUBLIQUE





21 h. - dimanche matinée 15h30 1 BD SAINT MARTIN

POSITION DE TRAVAIL. Guichet sse (43-27-88-61) (24). FANTASIO. Clichy. Théâtre Rute-beuf (47-39-28-58) 21 h (24). MADAME ANGOT. Cité intern maitaire (45-89-38-69) 20 h 30 (24). LE MARABOUT. Essaion de (42-78-46-42) 20 h 30 (24). L'INTÉRIEUR DES COMITÉS RÉVOLUTIONNAIRES. Cité in

nationale universitaire (45-89-38-69) (24). (45-08-17-80) 22 h (24). JE ME SUIS PERDU ENTRE HIER ET DEMAIN. Amandiers de Paris (43-66-42-17) 18 h 30 (24).

PÉRIPHÉRIE

AUBERVILLIERS (THÉATRE D'AU-BERVILLERS GROUPE TSE) (48-34-87-87). Les Parisiens : 20 h. AULNAY-SOUS-BOIS (ESPACE JAC-QUES PRÉVERT) (48-68-00-22). ♦ Le Jardin d'Al Mustafe le prophète : 21 h. BOBIGNY (MAISON DE LA CULTURE) (48-31-11-45). Dom Juan : 20 h 30. BOISSY-SAINT-LÉGER (LE FORUM) (45-69-83-48). O Le Regard du voisin

le Journal, Wonderfull Casting, Ciel de papier : 21 h. BOULOGNE-BILLANCOURT (THEA-TRE DE BOULOGNE) (46-03-60-44). Crime et Châtiment : 20 h 30. BRÉTIGNY-SUR-ORGE (ESPACE JULES VERNES) (60-84-40-72). ♦ Epoque épique : 21 h.

CERGY-PONTOISE (THÉATRE DES ARTS) (30-30-33-33). O Des clowns ctival théâtral du Val-d'Oise : 21 h.

CHATELON THÉATRE DE CHATEL LON CHAP. DES SARMENTS (46-57-22-11). Il ne faut pes jouer avec le fau :

CORBEIL-ESSONNES (CENTRE PA-BLO NERUDA) (60-89-00-72). 🗘 💵 Perie: 20 h 45. DOMONT (CENTRE GEORGES BRAS-SENS) (39-91-50-89). O Histoire du ti-gre Festival théétral du Val-d'Oise : 21 h.

ERAGNY (THÉATRE DE L'USINE) (94-14-31-10). ♦ L'Assemblée des femmes Festivel thé8tral du Val-d'Oise : 21 h. GAGNY (THÉATRE ANDRÉ MAL-RAUX) (43-81-79-87). O Voltaire's Fo-See : 20 h 30. KREMLIN-BICÉTHE (C.H.U. SALLE DU

GRAND RÉSERVOIR) (47-26-15-02). Portraits anatomiques de soirs d'orage: 21 h. LE PERREUX (CENTRE CULTUREL

DES BORDS DE MARNE! (43-24-54-28). O La Maison de Bernarda Alba : 20 h 30. LE PLESSIS-ROBINSON (AMPHI-THÉATRE PABLO-PICASSO) (46-31-

15-00). ♦ Six personnages en quete MASSY IMAISON GUYOTI (89-20-57-04. O Pas de parique: 21 h.
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
(SALLE JACQUES BREL) (30-43-43-90). ♦ L'Ange gardien : 21 h. MONTREUIL (SALLE BERTHELOT)

20 h 30. MONTSOULT (LES TILLEULS) (34-69-80-29). O Le Locandiera Festival théâ-tral du Val-d'Oise : 21 h. NANTERRE (QUASAR THÉATRE) (47-

24-78-35). Rixe, précédé de les Rou-quins : 20 h 45. NANTERRE (THÉATRE DES AMAN-DEERS) (47-21-18-81). Grande suile. La Mort de Danton Festival d'automne à Paris 1989 : 20 h 30. Salle polyvatente. Œdipe tyren, en alternance avec Œdipe à colone Œdipe et les Oisesux Tri-

logie : 21 h. NEUILLY-SUR-SEINE (L'ATHLÉTIC) (48-24-03-83). Vieux Singe : 20 h 30. RUER-MALMAISON (CENTRE ED-MOND ROSTAND} (47-51-85-45). ♦ La Petite Phèdre ou l'Esprit de famille :

SAINT-CLOUD (CENTRE CULTUREL DES TROIS PIERROTS) (46-02-74-44). Q Lee Henri : 21 h. SAINT-DENIS (MAISON DE LA LÉ-GION D'HONNEUR) (42-43-17-17). O

Tout sur le bruit : 20 h 30. SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (THÉA-TRE ALEXANDRE-DUMAS) (30-87-07-07). La Ménagerie de verte : SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (ROND-

Knock: 21 h. coin: 21 h.

POINT LIBERTÉ) (48-89-99-10). O VERSABLES (THÉATRE MONTAN-SIER) (39-50-71-18). O L'Oreille en

Exposition Egypte-Egypte >.

la Défense », 11 heures, RER la Défense,

«L'Inde ancienne », 13 h 30, 6, place d'Iéna (Musée Guirnet).

«La profanation de la nécropole royale de Saint-Denis », 14 h 30, Portali central de la basilique (CERD). «De Monet à Picasso», 14 h 30,

entrée du Musée de l'Orangerie « L'Institut du monde arabe », 14 h 30, entrée, 23, quai Saint-Bernard

clie de la Cité et Notre-Deme », 14 h30, métro Cité (C.A. Messer). et symbolique de la franc-maçonner 15 heures, 16, rue Cadet (I. Hauller).

« De l'égise Saint-Germain-l'Auxar-rois à la tour Saint-Jacques », 15 heures, sortie métro Louvre (Arts et Caetera). « L'hôtel Gallifet, siège de l'Institut culturel italien », 10 h 30, 50, rue de Varenne (Monuments historiques).

e Le quertier Saint-André-des-Arts », 15 heures, métro Saint-Michel, sortie place Saint-Michel (Approche de l'art). « Le Musée du perfum », 15 heure: 9, rue Scribe (Paris et son histoire).

« Paris vu per les peintres, de Corot à Signec », 14 h 30, 23, rue de Sévigné (Musée Carnevalet). « L'art de Cartier », 14 h 30, Musée

« La neissance de Paris à la crypte archéologique », 14 h 30, entrée de la crypte, parvis de Notre-Dame, côté Pré-fecture (Monuments historiques).

« Collections historiques et contempo-raines du Musée d'art moderne de la Ville de Paris », 15 heures, 11, avenue du Président-Wilson (Parls-Musées).

VITRY-SUR-SERIE (THÉATRE JEAN VILAR) (46-82-84-90). O A propos de neige fondue, d'après le Sous-Sol : 21 b. **MUSIC-HALL** CASINO DE PARIS (42-85-30-31). n, 20 h 30.

21 ₺

VINCENNES (INTERNATIONAL VI-

SUAL THEATRE) (43-85-63-63). L'Ho-

ou la Difficulté de s'exprimer

CAVEAU DES OUBLIETTES (43-54-94-97). Cabaret de la chanson françaisa, 21 h. Chansons à la carte tous les soirs. LA CIGALE (42-23-38-00). Alain Bashung, 20 h 30. ESPACE LASER (48-74-36-21). Scoles Vassel, 20 h 15, 1ª perde : Eric

OLYMPIA (47-42-25-49). Enrico Macies, 20 h 30. PALAIS DES CONGRÈS (47-40-28-20). Charles Trenet, 20 h 30, ven. Téléphone location : 48-40-28-20. SENTIER DES HALLES (42-36-37-27).

Ken Alien, 18 h 30. Avec Pascal Laferge. Jeff Delarue, Nathalie Pilar, Lamia; Tada, 21 h. TOURTOUR (48-87-82-48). Patricia Lei, 22 h 15. 1" partie : Isabelle Morefi. TROTTOMS DE BUENOS-AIRES (42-

33-58-37). Jean-Michel Chevry. 20 b 30. LA VIEILLE GRIELE (47-07-22-11). Joil Berret, Stéphane Scott, 22 h 30.

# LES CAFÉS-THÉATRES

AU SEC FIN (42-96-29-35). Y a 1-ii un citoyen dans is salle?: 19 h. Devos existe, je l'ai rencontré: 20 h 30. Las Nouveaux Diablogues: 22 h. Le Rou-per'show: 23 h 15.

BLANCS-MANTEAUX (48-87-15-84). Salle I. Areu = MC 2: 20 h 15, Les Épis nois : 21 h 30. O Bras de frêms : 22 h 30. Salle II. Les Sacrés Monstres : 20 h 15. J'ai pas d'arris : 21 h 30. CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11). Tiens voilà deux boudins II : 20 h 15. Men-geuses d'hommes : 21 h 30. Jeanine Truchot a disparu : 22 h 30.

A777

1997

40

كالمنافق المتداد

~ :20 · 100

-044

market is a second

.....

and the same

10.740

TILL G.

MENACEME

1 . A. A. A.

CAVE DU CLOITRE (43-25-37-63). Dads II, is retour : 20 h 30. LE DOUBLE-FOND (42-71-40-20). C'est magique et ca tache Spectacle renouvelé toutes les heures : 20 h 30 et

22 b. LE GRENGER (43-80-68-01), Les petits bonheurs sont élastiques : 22 h. MOVIE'S (42-74-14-22). ♦ Ciné-Dense : 19 h 30.

PETIT CASINO (42-78-36-50). Je sore de Polytschnique, t'as pas cent belies 7 : 21 is. Nous, on sème : 22 h 30. POINT-VIRGULE (42-78-87-03). Gustava Parking: 20 h. Nos désirs font désordre: 21 h 30. Ma mère aims besucoup ce que je fais : 22 h 45.

# **PARIS EN VISITES**

**SAMEDI 20 OCTOBRE** 

10 h 30, Institut du monde arabe, entrée de l'exposition (P.-Y. Jasiet). e Pyramide et crypte du Louvre » 10 h 30 et 14 h 30, place du Palais-Royal, Louvre des Antiqueires (Art et his-

« Grande arche et quartier de

«Le Mareis, de la place des Vosges à l'hôtel de Soubise», 14 h 30, sortie métro Seint-Paul (E. Bourdais).

(La France et son passé.) «La Grand-Orient de France, Histoire

« L'étrange quartier Seint-Sulpice : 15 h, sortie métro Seint-Sulpice (Résu

« Cité d'artistes et jerdins secrets de Montmartre », 15 heures, métro Abbesses (Connaissance d'ici et d'ali-

PARIS-MUSÉES

**POUR LES JEUNES** « Paris au Moyen Age, la construction de Notre-Derne » (9-13 ans), 14 h 30, portall cocidental, à droite sur la façade (Paris-Musées).

DIMANCHE 22 OCTOBRE « La pointure italienne du Quetro-cento », 10 h 30, musée du Louvre, porte Joujard (P.-Y. Jasiet). « Une houre au Père-Lachaise 11 houres et 15 houres, entrée, boul vard de Ménilmontant (V. de Lanotade). La pointure française, de Watteeu à David », 11 houres, Louvre, devent is Pyramide (M. Pohyer).

« Circuit insolite dans le Marais », 14 h 30, 44, rue François-Miron (Seuve-garde du Paris historique). « Le Marsis de la place des Vosges à doit des Ambassadeurs de Hollande », 14 h 30, sortie métro Saint-Pau

« La Louvre de Philippe-Auguste », 14 h 30, cour Carrée, près du bassin (Art

« Tombes célèbres du Père-Lachsies », 14 h 30, entrée, boulevard de Méritmontant (M.-C. Lasnier). « L'hôtel de Camondo. Les fastes du parc Monceau », 15 heures, 63, rue de Monceau (l. Hauller).

« Vieux Village Seint-Roch et butte aux Moulins », 15 heures, sortie métro Tulleries (Résurrec tion du passé). « Mouffeterd et ses secrets », heures et 15 heures; métro Monge ance d'ici et d'ailleurs) « La Défense : le belvédère de la Grande Arche et le CNIT », 15 heures, parvis de la Défense, devant la statue de

MONUMENTS HISTORIQUES « De l'ancienne abbaye de Perthemont à la fontaine aux Quatre-Saisons », 15 heures, angle rue de Granelle/rue de

« L'hôtel de Sully », 15 heures,

## CONFÉRENCES

SAMEDI 21 OCTOBRE Maison des Mines, 270, rue Saint-acques, 14 houres : « Le civilisation lezce : une énigme dans le désert péru-ien », per J.-C. Huet ; 16 heures : « Le floralson de l'impressionnisme », par D. Bouard (Clio-Les Amis de l'histoire). 47, rue Raynouard, 14 h 30 : « Baizar, fin du siècle», table-ronde avec J.-T. Nordmann et M. Raimond (Meison de

52, rue Seint-Antoine, 16 h 30: « Histoire du Louvre, du donjon de Philippe-Auguste à la pyramide de Pei » (Monuments historiques).

# DIMANCHE 22 OCTOBRE

60, boulevard Latour-Maubourg, 14 h 30 : a L'inde, sa religion et ses épo-pées »; 16 h 30 : « La Thallande » ; 18 h 30 : « La Crêta et la Grèca », par M. Brumfeld (Rencontre des peuples). 1, rue des Prouvaires, 15 heures : «La mort, commencement d'une nouvelle vie », per M. Jodin ; « Seime Anne

et la vocation mystique de la Bretagne », 62, rue Saint-Antoine, 16 h 30: Jacques-Louis David, du portraitiste au politique > (Monuments historiques).

SAMEDI 15 H 30 ET 20 H 30 DIMANCHE 15 H 30 **FRANÇOIS** CHAUMETTE **LECHEMIN** LA CHUTE SOLITAIRE ALBERT CAMUS ARTHUR SCHNITZLER ise en acène HERVE DUBOURJAL LUC BONDY 42566070 - 48787500 et par tél. 47 20 08 24 er en NOUS AVONS UNE PĒCHE FANTASTIQUE JUSQU'À 3<sup>H</sup> DU MATIN.



# **AGENDA**

# CARNET DU Monde

Naissances

- Christine et Milchel COLONNA D'ISTRIA

sont heureux de laisser Anfoine annoncer la maissance de sa petite sœur

Eige,

le 19 octobre à Paris.

The state of the s

The state of the s

M. J. Carlot

Serie Carried

2.18

ARTICATES-THEATES

44

12 Company (1) 12 Com

3 Sec. 5

1. 1. 2. 6. 74 9. 4. 4.

10 (20 %) (5 %) \$1 \$2 \$2 (10 %) (7 %) (4 %) 22

en en a same a sa

 $(g_{ij}, g_{ij}) = (g_{ij}, g_$ 

· ·- : Jc

2.2

4--

V - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

- c - r

A TELES

**AND STATE OF THE PARTY** 

CALL

Militaria in me

Marie der berite much

Marie Control of the Control of the

Maria No.

1 to 1

- M. Jacques MIKARIJAN et M= Ere BOUJAC

sont heureux d'annoncer la naissance de

Lucie.

le 14 octobre 1989.

- Lactitla et Martin neux d'annoncer qu'ils viennent d'avoir un petit frère,

Mathies,

né ic 22 septembre 1989. M. CL. JAILLARDON

et Mw, née Capdeville,

Le Vieux Logis, 49, chemin de Beckensteiner, 69260 Charbonnières les Bair

Nos abonnés, bénéficians d'une réduction sur les insertions du - Carnet du Monde -, sont priés de joindre à leur envoi de texte une des deraières bandes pour justifier de cette qualité.

- M. Lef FOSTER, M née Caroline Ber et leur fils Lou,

sont heureux d'amonder la naissance de

Nines. le 18 septembre 1989, à Paris.

Décès

Annie Grimand Max et Denise Vergnol. Pierre et Jean-Marie Grimane Jean-François et Joëlle Vergnol, Les familles Choukroun, Co

ariente, Dukong, Et toute la famille, out la douleur de faire part du décès de

Mª Rolande CHOUKROUN,

veuve du docteur Henri COHEN,

leur mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

survenu le 17 octobre 1989, dans sa quatre-vingtième année.

Les obsèques auront lieu le vendredi 20 octobre, à 16 h 15, au cimetière du Montparuasse, boulevard Edgar-Quinet, Paris-4.

L'inhumation aura lieu dans le aveau de famille. 43, avenue de Verdun, 94000 Créteil.

#### LE WEEK-END D'UN CHINEUR

Drouot, samedi 21 octobre, à partir de 14 h : tapis d'Orient, argenterie, bijoux, lithographies, argenterie, bijoux, numgrapuso, affiches de cinéma. Montaigne, dimanche 22 octobre : tableaux et sculptures modernes. ILE-DE-FRANCE

Samedi 21 octobre : Compiègne, 14 h : art africain ; 14 h : Extrême-Orient; Meaux, 14 h: grands vins; Sens, 14 h 30 : livres, mobilier.

Dimanche 22 octobre : Chartres,
14 h : tableaux, mobilier ; Coulommiers, 14 h: mobilier, objets d'art; Dreux, 14 h: mobilier, objets d'art; Sens, 14 h 30: tableaux, gra-vures; Senlis, 14 h 30: mobilier, objets d'art.

PLUS LOIN Samedi 21 octobre : Bourges, 10 h et 14 h : Extrême-Orient,

**BOULOGNE BELANCOURT** 



mobilier; Epinal, 14 h : livres; Lille, 14 h : livres : Lyon (Rue Professeur-Paufique), 14 h 30 : Extrême-Orient; Marseille-Cantini, 14 h 30 : livres ; Marseille-Castellane, 14 h 30 : affiche; Orléans, 14 h : livres, gravures; Romanies, 14 h : mobilier; Saint-Dizier, 14 h : mobilier, objets d'art, Saumur, 14 h 30 : mobilier, armes; Villefranche-sur-Saône, 14 h 30 : militariat ; Vitry le François, 10 h et 14 h : art populaire, outils. DIMANCHE 22 OCTOBRE

Alençon, 14 h 30 : tableaux, mobilier; Aubagne, 14 h 30: bijoux, mobilier; Autun, 14 h 30: tapis d'Orient, tableaux; Avignon, 14 h: argenterie, mobilier; Belfort, 14 h : argenterie, tableaux ; Besan-con, 14 h : mobilier, objets d'art ; Béthune, 14 h 30 : tableaux modernes; Chalon-sur-Saône, 14 h
15; livres; Châlon-sur-Marne,
14 h: argenterie, tableaux; Dijon,
14 h: tableaux anciens, tapisseries: Gien, 14 h: tableaux modernes; Lyon-Brotteaux, 15 h: objets d'art, mobilier : Marseille-Castellane, 14 h 30 : instruments scientifiques; Mazerolles, 14 h 30: mobilier, objets d'art; Montheon, 14 h 30 : dinky toys; Pithiviers, 14 h 30 : mobilier, objets d'art; Reims, 14 h : curiosités, mobilier; Rouen, 14 h 15 : tableaux modernes, mobilier; Troyes, 11 h et 14 h : véhicules de collection, mobilier: Valence, 14 h 30: mobihier, argenterie; Vernon, 14 h 30: ateliers de peintres.

FOIRES ET SALONS

Vélizy-2; Reims; Boulogne-Billancourt; Etiolles; Elancourt (dimanche seulement); Marseille.



- Bénodet. Courbevoie. Saint-Cloud. Angers. Versailles. Chaville. Nantes.

M= Pierre Jaquemet, ses enfants, petits-enfants et arrière-

M. et M= René Jaquemet, leurs enfants et petits enfants, Mª Marie-Thérèse Jaquemet,

Mª Anne Jaquemet,
M. et Mª Bernard Jaquemet,
leurs enfants et petits-enfants, M. et M. Michel Jaquemet, eurs enfants et petits-onfants, M. et M. Etienne Jaqueme leurs culants et petits-culants,

font part du décès, dans sa soixantene année, de

Mª Germaine JAOUEMET. rappolée à Dieu le 17 octobre 1989.

La cérémonie religiouse sera célé-brée, le mardi 24 octobre, à 14 houres, en l'église Notre-Damo-des-Champs, Paris-é, suivie de l'inhumation au cimetière de Chaville.

Cet avis tient lieu de faire-part.

27, rue du Calvaire, 92210 Saint-Cloud.

- M= Pierre Peraldi Et sa famille ont la douleur de faire part du décès

doctour Pierre PERALDI,

dans sa soixante-septième armée,

La cérémonie religieuse sera célé-brée le samedi 21 octobre 1989, à 14 heures, en l'église Saint-Antoine des Quinzo-Vingta, 66, avenue Ledru-Rollin, Paris-12-, où l'on se réunira.

16, avenne Ledru-Rollin, 75012 Paris.

- M. Pierre Skalli, Ainsi que sa femme, Ses enfants, Bernard, Claude Et leurs familles,

M= Henriette Pariente. Ainsi que son époux, Ses enfants, Estelle Escudier et Danièle Caraux Et leurs familles, ont la douleur de faire part du décès de leur mère

Mª Germaine SKALLI, née Benyamine, survenu à Paris, à l'âge de quatre

vingt-huit ans. Les obsèques auront lieu ce vendredi 20 octobre 1989, au cimetière du Montparnasse, dans l'intimité fami-liale.

106, rue de la Faisanderie. 75116 Paris.

- Michèle Zivy Hakim, sa fille, Cécile <u>Hakim</u>, sa petite-fille. mille ont la douisur de faire part du décès de

M<sup>--</sup> Jean ZIVY, née Suzame Levy, survenu le 15 octobre 1989, dans sa

Les obsèques ont en lieu dans l'inti-mité familiale, le 19 octobre, au cime-tière de Nancy-Préville.

19, rue Nicolo, 75116 Paris. 93, rue du Châtea 92100 Boulogne.

> Anniversaires · Pour le deuxième agniversaire du

docteur Mansour BADIE,

une pensée est demandée à ceux qui l'out comm.

En ce jour du vingtième anniver-saire de sa disparation,

Guillaume BONNASSE.

Sa familie rappelle le souvenir de

Avis de messes

da général d'armée Jean FAVREAU, ancien gouverneur militaire de Paris et commandant la I<sup>n</sup> région militaire,

Un service religioux à la mémoire

sera célébré en l'église Saint-Louis de Invalides, le mercredi 25 octobre, à

18 h 30.

- A l'intention de

M= Pierre HEPP, Cassille Mayran

décédée le 26 avril 1989 et de son petit-fils Olivier HEPP,

décédé le 26 octobre 1978,

une messe sera célébrée par le R.P. Bouley, de l'Oratoire, en l'église Saint-Eustache, le vendredi 27 octo-bre, à 18 h 30.

Communications diverses

 Les cours du collège des études juives de l'Alliance israélite universelle reprendrant le lundi 23 octobre 1989 : hébres, Bible, Talmud, introduction au inference. judaïsme, etc. Renseignements à l'AIU, 16l. : 42-

80-35-00.

Soutenances de thèses

- Université Paris-l-Sorbonne, le samedi 21 octobre à 14 herres, 1, rue Victor-Cousin, entrée galerie J.-B. Deimas, escaliers K et N, 2 étage, saile 503. M. Hassan Al Zaidi: « Les relations internationales des pays arabes avec les pays de l'Ouest, de l'Est et les puissances régio-nales moyen-orientales, depuis la pre-mière guerre mondiale jusqu'à nos

 Université Paris-IV (Paris-Sorbonne), le jeudi 9 novembre, à 14 heures, salle des actes, centre admi-14 neures, sane des actes, cemre administratif, 1, rue Victor Cousin.

M= Claude Matlosky-Cohen: «La société laïque en Palestine aux deux premiers siècles de l'Empire romain: étude prosopographique et sociale».

— Université Paris-IV-Sorbonne, le

- Chiveste l'aliai visoroune, le vendredi 10 novembre, à 9 h 30, salle Louis-Liard. M. François Piazza : - Anarchisma et symbolisme chez Gian-Petro Lucini (1867-1914) ».

- Université Paris-Sorbonne, Paris-IV, le vendredi 10 novembre, à 14 heures, salle Louis-Liard, 17, rue de la Sorbonne. M= Françoise de Noir-fontaine : « La maison de Bouillon - La vicomté de Turenne. Permanence d'une anomalie ».

**CARNET DU MONDE** 

Les avis peuvent être insérés LE JOUR MEME su siège du journel, se kalent, 75427 Paris Cadez 09. Tiles MONPAR 660 572 F. Tiliconius: 45-23-08-81.

Tarif de la ligne H.T.

Toutes rubriques ...... 87 f actionnaires . 77 F itions diverses . 90 F Abonnés et actionns Les lignes en capitales grasses sont ées sur la base de deux lignes. Les lignes en blanc sont obligatoi et facturées. Minimum 10 lignes.

AIN NOTRE/SUPPLEMENT: Le Monde RADIO TELEVISION

COMMUNICATION

#### **AUTOMOBILE**

#### Le Salon de la voiture de collection

La voiture de collection tiendra salon du 20 au 29 octobre à l'espace Champerret (métro Porte-Champerret) à Paris. L'objectif des organisateurs du Premier Salon de la voiture de collection est d'offrir aux acheteurs potentiels, en un même lieu, un vaste choix de véhicules représentatifs de l'état du marché. Plus de 200 voitures, qui ne prétendent pas toutes atteindre des records de vente. Comme pour le Salon de la voiture d'occasion, l'acquéreur éventuel dispose sur place de tons les services attachés à l'achat d'un véhicule de ce type.

Mais les organisateurs n'ont pas oublié pour autant la part du rêve. Une exposition en trois volets pro-pose au plaisir des yeux les plus célèbres bolides de l'histoire de la formule 1. Des bolides mais aussi des véhicules d'anthologie avec un plateau présentant les - plus belles voitures du monde », telles des Bugatti, Jaguar, Lamborghini et autres AC Cobra. Des stars à quatre roues qui s'offrent dans un écrin d'œuvres d'art toutes inspirées par le thème de l'automobile.

▶ Prix d'entrée : 50 F. Heures d'ouverture : vendredi 20 octobre de 14 heures à 22 heures, et tous les jours du 21 au 29 octo-bre de 10 heures à 22 heures.

#### **EDUCATION**

#### Une nouvelle direction à l'ESSEC

Après la démission de son direc-teur général, M. Jean Castarède (le Monde 19 octobre), l'Ecole supérieure des sciences économ ques et commerciales (ESSEC) vient de se doter d'une nouveile direction, annoncée par un commurique du 19 octobre. M. Alfred Callu, vice-président du directoire du goupe ESSEC assume la charge de directeur général. Il sera secondé par Mine Françoise Rey, qui est nommée directrice générale

Professeur de comptabilité à ESSEC depus 1971, Mme Rey a été directrice de la formation permanente de l'école entre 1978 et 1987, pais directeur administratif et financier du groupe depuis 1987.

#### JOURNAL OFFICIEL

Est publié au Journal officiel du ieudi 19 octobre : UN DÉCRET

● Nº 89-758 du 18 octobre portant statut particulier des infir-miers généraux de la fonction publiqe hospitalière.

# Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directours: Hubert Bouve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982), André Leurens (1982-1985)

Rédacteur en chaf : Daniel Vernet Corédacteur en chef : Claude Sales Administrateur général : Bernard Wouts

7 RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Tél. : (1) 42-47-97-27

Telex MONDPAR 650572 F; Télécopieur : (1) 45-23-06-81

# **IDATE**

11 èmes Journées Internationales 15 - 17 Novembre - Montpellier (France)

# LES SERVICES DE COMMUNICATION ET L'INTERNATIONALISATION DES ECHANGES

es activités de service, qui représentent aujourd'hui une part maleure des productions nationales, sont toutes confrontées au rôle qu'y joueront de plus en plus les télécommunications et l'audiovisuel. L'IDATE propose d'aborder dans ses îlèmes Journées Internationales les questions-clés que se posent les acteurs économiques et les décideurs sur les relations entre les services de demain et les services de communication. Une table ronde centrale tentera de mettre en évidence les implications de ces auestions sur les négociations et les rapports commerciaux internationaux. Présentation en avant-première des chiffres-clés de L'IDATE (marchés, ac-

teurs, alliances) sur l'économie mondiale des services de communication (audiovsue), informatique, télécommunication) suivie d'un débat animé

Débat Europe/Bats-Unis/Japon, autour des rapports de huit person internationales sur les enjeux majeurs et les positions défendues par les pays et les acteurs, sur le rôle des services de communication dans une économie mondrale des services, animée par G. Russell Pipe (TNDR) 18 sessions, 100 intervenants pour traiter une approche sectorielle (transport-tourisme, banque et finance, commerce et distribution, audiovisuel, industrie...), des thèmes transversaux (polarisation spotiale, évolution

réglementaire, stratégies d'alliance et de partenariat entre opérateurs,...) et la place des nouveaux réseaux et services (ED) et RVA, téléphonie cellulaire, RNIS et réseaux intelligents, cable et satellite, réseaux large bande et TVHD,...) Avec le soutien de la Fondation DATE (Alcatel CT Alcatel INV. CDC, Ce BM France) de France léé-com, au Conseil Genéral de l'Hérault, au Conseil Régional du Languedoc-Roussillan et du District de Montpellier LP Technopole.

Renseignements, Inscriptions: Roland Castanier Tél. 33/67 64 16 91 - Fax 67 65 57 19 - Télex 490 290



**BON VOL** 

DES VOLS RÉGULIERS A PRIX DISCOUNT.

**FERUM VOYAGES** LATERRE MOINS CHERE.

LONDRES 590 F AR NEW YORK 2190 F AR' RIO 4890 F AR' BANGKOK 4750 F AR TOUR DU MONDE 9 990 F'...

A retourner à Forum Voyages: 55, av. Franklin-Roosevelt, Paris 8° Tél.: 42.89.07.07 • 11 av. de l'Opéra Paris 1" Tél.: 42.61.20.20 • 75, av. des Ternes Paris 17° Tel.: 45.74.39.38 • 1, rue Cossette (angle 71, rue de Rennes) Paris 6° Tél. : 45.44.38.61 • 39, rue de la Harpe Paris 5° Tél.: 46.33.97.97 • 67, av. Raymond Poincaré Paris 16° Tél.: 47.27.89.89 • Rouen: 72, rue Jeanne d'Arc Rouen Tél.: 35.98.32.59.

l'ai bien noté que cette brochure gratuite me sera envoyée contre 8,80 F en timbres.

Nom.

Adresse . Code postal Ville

**FORUM VOYAGES** 

#### PHILATÉLIE

# L'ordonnance de Villers-Cotterêts

La poste mettra en vente générale, le lundi 30 octobre, un timbre à 2,20 F à l'occasion du 450 anniversaire de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François 1<sup>er</sup> le 25 août 1539.



L'Académie française a déjà fêté le 28 septembre sons la cou-pole cet anniversaire de « la vic-toire du français sur le latin comme langue judiciaire » (voir l'article de Jean-Marie Dunoyer, le Monde

du 5 octobre). C'est en 1539, en effet, que le français devint la langue écrite

officielle du royaume. A noter que François 1 a déjà eu les honne d'un timbre en 1967, dans la série des tableaux, d'après le célèbre portrait de Jean Clouet.

Le timbre, au format horizontal 40 × 26 mm, est dessiné et gravé par Patrick Lubin et imprimé en taille-douce en feuilles de cin-

► Vente anticipée à Villera-Cotterêts (Aisne), les 28 et 29 octobre, de 9 heures à 18 heures, au bureau de poste temporaire « premier jour » ouvert à la salle Bourdon, place Aristide-Briand : le 28 octobre, de 8 heures à midi, au bureau de poste de Villers-Cotterêts (boîte aux lettres spéciale).

Rubrique réalisée par la rédaction du mensuel le Monde des philatélistes 24, rue Chauchat, 75009 Paris Tel.: (1) 42-47-99-08

## CAMPUS

# Censure et bibliothèques

Le livre « Censure et bibliothèques au XXº siècle » aborde un thème peu exploré en dépit de ce qu'il peut nous apprendre des rapports de la société française « avec ses tabous et ses peurs col-

Traitant de la censure dans les bibliothèques publiques pendant la période 1912-1928, Marie Kuhlman nous apprend que la suppression des « comités d'inspection et d'achet » chargés en 1912 de choisir les livres ou de contrôler les propositions des bibliothécaires, n'a pas mis fin aux pratiques de censure. Le pouvoir apporté par la décentralisation aux collectivités locales a même accentué leur tendance à contrôler les collections. Mais les contours de la cansure varient aussi selon la géographie politique locale et l'intime conviction des responsables. Ainsi le renforcement du parti socialiste à la fin des années 70 a « réveillé » les municipalités de droite (notamment du RPR), qui ont compris l'intérêt d'investir les institutions culturelles dont les bibliothèques publiques.

Viennent au premier rang des genres exclus par les bibliothécaires, les ouvrages et revues pornographiques « hard », suivis de caux encourageant l'usage de drogues dures ou douces. Viennent ensuite les ouvrages érudits ou spécialisés (qu'il s'agisse de littérature, de poésie française et étrangère, ou de sciences et techniques), demandés par un trop petit nombre de lecteurs et les romans sentimentaux, policiers, d'aventure, d'espionnage ou de science-fiction, à diffusion populaire. Restrictions budgétaires et « souci de la qualité » contribuent ainsi à normaliser les fonds. La professionnalisation du métier de bibliothécaire a toutefois fait beaucoup évoluer les pratiques.

Une recherche de Nelly Kuntzmann sur l'école primaire et la censure des livres entre 1880 et 1945, décrit une histoire passionnée, où se répondent les mises à l'index de l'Église pour les institutions es, et celles de la jeune République, soucieuse d'affirmer sa laïcité. Hélène Bellour évoque enfin la censure dans les bibliothè ques aux États-Unis prises en étau dans une des contradictions majeures de la culture américaine : l'attachement à la liberté individuelle et une volonté, héritée de la tradition puritaine, de contrôler

★ Censure et bibliothèques au XX\* siècle par Marie Khulmann, Nelly Kuntzmann et Hélène Bellour. Editions du Cercle de la librairie, collection Bibliothèques, 349 p., 180 F.

## Images des immigrations

L'éducation nationale et le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés (FAS) organisent une série de proiections de films, cinématographiques et vidéo, consacrés aux multiples visages des immigra-tions en France. Cinq débats sont prévus, sur la place de l'immigration dans l'histoire nationale, et leur intégration, notamment à l'école, dans les domaines de la santé, des médias et de la création. Séances gratuites, ouvertes aux enseignants, à leurs élèves et aux chercheurs. Du 20 au 24

novembre. \* Renseignements : institut

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social:

620 000 F

sux associés de la sociésé :

que (INRP) 29, rue d'Ulm à Peris. Tél. : 46-34-90-09 et 46-34-

#### Recrutement des ingénieurs

Une journée consacrée au recrutement et management des ingénieurs et cadres technidans la perspective de 1992 » est organisée, jeudi 9 novembre, à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, par l'union régionale des ingénieurs Dauphiné-

★ Renseignements : union régio-nale des ingénieurs Dauphiné-Savole. SCI CIPRA, 47, avenue Marie-Reynouard, 38100 Granoble

# En filigrane

 Messages personnels.
 La Polynésie française a émis, le 27 septembre, une série de cinq timbres illustrant des messages personnels : prompt rétablissement, bonne chance, joyeux anniversaire, en contact, et félicitations. Cette série permet aux expéditeurs de personnaliser leur envoi en y apposant une vignette en rapport avec le contenu de leur

bre à la salle des fêtes, rue Brescou, le 5º salon de la carte postale et autres collections (renseignements : A. Carles. 34, rue de la Prunette, 34300 Agde. Tél.: 67.94.80.72). La section d'Amiens de l'orphelinat mutualiste de la police nationale organise sa première bourse toutes collections, le 22 octobre, au collège de la Providence, 146, boulevard Saint-Quentin à Amiens (ren-



 Oblitérations mécaniques illustrées. - Le réper-toire de toutes les flammes postales d'oblitération mécaniques illustrées, mises en service en 1988, vient de paraître. Elles sont plus de huit cents, dont certaines rares, comme cette flamme mise en service à Albertville pour la première liaison Paris-Albertville en TGV, du 3 au 14 décembre 1988, ou la classique Strasbourg Conseil de l'Europe, du 15 au 17 mars 1988, le temps d'une session... (Supplément 1988 au Catalogue des oblitérations mécaniques illustrées, 76 pages avec répertoire départemental et cotation, 67,40 F, port inclus, auprès du Monde des philatélistes, 24, rue Chauchat, 75009 Paris).

♠ Expo-bourses. -L'Amicale philatélique de Villepreux et environs (Yvelines) organise sa quatrième bourse aux timbres et aux cartes postales, le dimanche 22 octobre à la salle des fêtes de la Haie-Bergerie à Villepreux, de 9 heures à 18 heures. Agde (Hérault) accueille, le 22 octo-

seignements : J.-C. Vasseur. 25, rue Hecquet, 80000 Amiens. Tél.: 22.89.54.50).

 Vente. – Fabuleuse vente aux enchères de timbres-poste de Grande-Bretagne organisée par Har-mers (91, New Bond Street, London W1A 4EH, Angleterre. Tél.: 01-629 0218) accompagnée d'un superbe catalogue vendu dix livres sterling : cinq cent trente-quatre lots qui concernent les premiers timbres émis au monde, en Angleterre, ainsi que de nombreux essais ou projets. En vedette, un bloc de qua-

tre et un autre de huit du € two pence blue » d'une fraîcheur exceptionnelle (estimation : 1 million de francs environ) ou un incroyable bloc de trentesix pièces du « penny black » neuf avec ses marges (estimation: 2,5 millions de francs I). Curiosité : ca « penny biack », théoriquement mis en vente générale le 6 mai 1840, mais ici sur fragment de lettre, oblitéré du 2 mai (estimation : 150 000 F !). Même prix pour un vrai premier jour sur lettre

TRACE DU **EO IL**O Nº 4

41 48

loto

Collegne sur Simone Weil. – L'Association pour l'étude de la pensée de Simone Weil (1909-1943) organise aux Fontaines, à Chantilly, les 4, 5 et 6 novembre, un Chantily, les 4, 5 et 6 novembre, un Colloque sur « Simone Weil et la Révolution ». Renseignements et inscriptions près du président de l'Association : Georges Charot, Les Buis » B, 38, avenue Philippe-Solari, 13090 Aix-en-Provence (Tél.:42-23-25-13).

| LOTO SPORT/F                                         |
|------------------------------------------------------|
| RESULTATISCOMPLETS TREES                             |
|                                                      |
| MICH NAME WARSHILL 2 AEK ATHENES (                   |
|                                                      |
| 12 tess pression 220 9 246,00 F                      |
| 11 host presention 4 530 47 1,00 F                   |
| 10 hoss prosedus 40 077 53,00 F                      |
| ##7#WJMR104 B06 13,00 F                              |
| NUMERO PACTOLE - 7<br>Trade de Jeuli 19 Octobre 2009 |

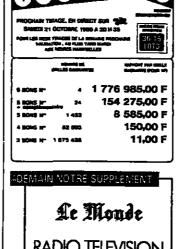

# RADIO TELEVISION COMMUNICATION

BULLETIN

D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 

## MÉTÉOROLOGIE

Evolution probable du temps en France entre le vendredi 20 octo-bre à 0 heure et le dimanche 22 octobre à 24 heures.

Durant cette fin de samaine, la France sera sous l'influence d'un courant de sud-ouest dans lequel circuleront différentes ondes qui toucheront principalement les régione de la moitié nord. Ce n'est que dimanche soir qu'une aggravation se produira sur le Sud-Ouest.

Semedi: pluvieux et venteux sur la moitié nord, éclaircles alleura. — De la Bretagne à la Normandie, à l'Ile-de-France, à la Picardie, su Nord, à la Champagne, aux Ardennes, à la Lorraine et à l'Aissoe, le ciel restera très nuageux à couvert avec des pluies toute la journée. Partout ailleurs, les nuages alterneront avec les éclaircles de plus en plus belles en allant vers le sud.

Il y aura une tempôte de sud-ouest en

en auant vers le sud.

Il y aure une tempête de sud-ouest en Manche. Ce vent de sud-ouest soufflere très fort près des côtes de la Manche et fort sur les autres régions de la moltié

Les températures minimeles seront douces. Elles s'étageront de 10 à 14 degrés sur la moibé nord et de 6 à 10 degrés ailleurs, localement 10 à 12 degrés près de la Méditerranée.

Les températures maumales varierent de 15 à 18 degrés sur la moitié nord et de 18 à 23 degrés sur la moitié sud.

Dimanche : pluvieux et venteux et nord, sciell silleurs. — Le temps sera toujours pluvieux de la Britagne à la Normandie, eu Bassin parisien, à la Picardie jusqu'eu Nord.

Sur les autres régions, le soleil se par-tagera le ciel avec les nuages. Les éclair-cies prédominaront sur les régions du Suri.

Dans l'après-midi, des nueges envahi ront la ciel de l'Aquitaire, du Portou-Charentes et des Pays de la Loira. Des crages pourront même éclister.

Le vent de sud-ouest contin souffier fort près des côtes de la et très fort en Manche. Les températures seront sens grand





| <b>C</b> METEO               | ROL      | ÖGJE    | MATK  | CHALE                                            |     |    | • | N              | =                   | BRO  | VES E |     |
|------------------------------|----------|---------|-------|--------------------------------------------------|-----|----|---|----------------|---------------------|------|-------|-----|
| TEMPS PR                     | EVU      | Æ       | 2     | 1.10_89                                          |     |    |   | UT DE<br>TINEE |                     | SEPA | ACEN  | BiT |
| <b>TEMPÉR/</b> le 19-10-1989 | Vale     | ors e   | Karên | maxima -<br>ns relevões entre<br>et le 20-10-198 |     |    |   | le :           | <b>nps</b><br>20-10 |      |       | ré  |
| FRA                          | NCE      |         |       | 70098                                            | 17  | 13 | 7 | TOS ANG        |                     |      | 16    | C   |
| A1ACC20                      | 21       | 15      | A     | TOULOUSE                                         | 16  | 9  | N | LIXE           |                     |      | 9     | C   |
| MARKITZ                      |          | 13      | C     |                                                  |     |    |   | MADRID.        |                     |      | 8     | D   |
| DORDEAUX                     |          | 13      | P     | ÉTRAJ                                            | NGI | R  |   | MARRAE         |                     |      | 17    | D   |
| NOURCES                      |          | 12      | Ç     | ALCER                                            |     | 15 | C | MEXICO.        |                     |      | 9     | B   |
| 1885T                        |          | 10      | A     | AMSTERDAM                                        | 12  | 13 | ř | MEAN           | *******             | 20   | 11    | С   |
| CAEK                         | 18       | 12      | Ą     | ATHÈNES                                          |     | 14 | Ñ | MONTRE         |                     |      | 0     | €   |
| CERROOURG                    |          | 10      | A     | BANGEOK                                          |     | 25 | Ĉ | 1406C0U        |                     | 3    | 0     | C   |
| CLERNONT FEE                 |          | 11      | Ŋ     | MARCE ONE                                        | 74  | 12 | Ň | NADROW         |                     | 28   | 15    | N   |
| GENOME SANT                  | 19<br>26 | 10<br>2 | P     | BELGRADE                                         |     | 12 | Ñ | NEW-YOR        |                     |      | 8     | P   |
| LILLE                        |          | 13      | P     | MERLIN                                           |     | 7  | Ď | 020            |                     | 10   | 8     | P   |
| LB40GES                      |          | 11      | ř     | BELLET LES                                       | 19  | 13 | P | PALMA-DI       |                     | 24   | 12    | D   |
| LYON                         | 20       | 10      | F     | LE CARRE                                         |     | 14 | â | PEXIN          |                     | 20   | 5     | D   |
| MARSHILEMAR                  | 20       | 10      | Ñ     |                                                  | īī  | 10 | P | E10-05-14      |                     | _    | _     | _   |
| NANCY                        |          | ģ       | P     | DAKAR                                            | 32  | 25 | Ñ | 20LE           |                     | 21   | 14    | P   |
| NANTES                       |          | 14      | è     | DEISH                                            | 34  | 17 | Ď | SINGAPOL       |                     | 28   | 23    | P   |
| NICE                         |          | 12      | Ď     | DIERRA                                           |     | 19 | Ñ | STOCKHO        |                     | 13   | 7     | ċ   |
| PARSAGRES                    | 19       | 13      | ž     | GEDEVE                                           |     | 9  | N | SYDNEY.        |                     | 22   | 17    | č   |
| PAU                          |          | ĩĩ      | Ň     | HUNGKONG                                         |     | 19 | ñ | TOKYO          |                     |      | 12    | ĕ   |

STANGUL.....

VARSOVIE

D

0

12 13 P

| Le Monde | Te | Mo | nde |
|----------|----|----|-----|
|----------|----|----|-----|

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09

ou 36-15 - Tapez LM

Société civile • Les Réducteurs du *Monde* • Société anonyme des lecteurs du *Monde*, Le Monde-Entreprises, MM. André Fontains, gérant. et Hubert Beuve-Méry, fondateur

Reproduction interdité de tout article sauf accord avec l'administration

mission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037 et index du Monde au (1) 42-47-99-61.

Le Monde **TÉLÉMATIQUE** 

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE

Tel : (1) 45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Télex MONDPUB 266 136 F

**ABONNEMENTS** PAR MINITEL

36-15 - Tapez LEMONDE

code d'accès ABO

**ABONNEMENTS** BP 507 09 75422 PARIS CEDEX 09 Tél.: (1) 42-47-98-72

THE PRANCE | MINISTER | SUSSE 365 F 399 F 594 F 700 F 728 F 762 F 972 F 1489 F 1= 1300 F 1300 F 1900 F 2450 F

ÉTRANGER : par voie Érienne tarif sur demand Pour vous abonner RENVOYEZ CE BUILLETIN ccompagné de votre règloment l'adresse ci-dessus

PORTACE: pour tous renseig tél.: 05-04-03-21 (muméro ts d'adresse difficilité ou provi re la dernière

Correi à toute correspondance PORT PAYE : PARIS RP

Prénom: \_ Adresse : . Code postal: \_ Localité : \_ Veuillez avoir l'abligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie. 921 MON 03

لللذا من المول

13.30 Téléfilm :

The second secon

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR Marie Marie de Arman propins

The state of the same of the s

10 mg/mg/

**MES** 4 7 \*\*\*\* 4 . 16 \*\* · .....

# **AGENDA**

Les programmes complets de tadio et de télévision sont publiés chaque sensine dans notre supplément du samedi daté dimenche-bandi. Signification des symboles : > Signalé dans « le Monde radio-télévision » 

Film à éviter n On peut voir n n Ne pas manquer n n u Chaf-d'ouvre ou classique.

# Vendredi 20 octobre

TF 1 20.40 Variétés: Aviz de recherche, De Patrick Sabatier. Invitée : Nana Mouskouri. 22,40 Magazine :

RADIO-TÉLÉVISION

4.14. 7.1.

Grands reportages.
Pompiers à tout faire, d'Henri
Chambon et Charles Mille.
23.40 Variétés: Et puis quoi encore !

Emission animée par Nagui. Invité : Gérard Jugnot. 0.45 Journal et Météo.

20.35 Série : Mon dernier rêve sera pour vous. De Robert Mazoyer. 5. Condélia ou le pouvoir. 21.35 Apostrophes.
Sur le thème « Comment Sur le thème « Comment devient-on romancier? », aont invités : Phyfils Dorothy Jemes (A visage découvert), Françoise Bouillot (le Boue), Philippe Doumenc (les Comptoirs du sud), Daniel Rondeeu (les Tembours du monde.)

22.57 Quand je serai grand.
Invité: Jean-Pierre Elkabbach.

23.00 Journal et Météo.

23.10 Sobzante secondes.

- >

23.10 Soixente secondes. Mario Soares, précident du Portugal. 23.15 Cinéma : Morocco E E E

Film eméricain de Josef von Stemberg (1930). Avec Gery Cooper, Mariène Districh, Adol-phe Menjou (v.o., N.).

FR 3

DANS SAMEDI SANTÉ SUR FR3 A 10 H 45 LES LABORATOIRES ATTES PROPOSENT DIABÈTE : QUESTIONS/RÉPONSE N° VERT 05 34 22 38

SUR 36.15 ESP DIABÈTE 20.35 Série : Les nuits révolutionnaires. De Charles Brabant.

TF 1

13.15 Magazine : Faisons

lettres. 14.25 La Une est à vous.

15.45 Tiercé à Auteuil.

18.00 Série :

19.25 Jeu:

1 4

\*\*\*\*

la route ensemble. Blan de l'opération « Sécurité routière » de l'été.

13.50 Série : Juliette en toutes

15.55 La Une est à vous (suits).

17.30 Trente milione d'amis. Sommeire : Chapelain-M

Les professionnels. 18.50 Série : Marc et Sophie.

20.00 Journal, Mátéo.

20.45 Variétés :

La roue de la fortune.

Surprise surprise. Emission de Bernard Montiel et Marcel Bellveau. Avec Rika

Les sauveteurs de beleines Grizzli nº 2 ; La dame du Pérou

du Grand Prix de formule 1 du Japon ; Gymnastique artisti-que : championnet du monde ; Footbell : championnet de France ; Cyclisme : les Six Jours de Bercy ; Hippiame ; Rugby : megazine sur les Ficijiens.

Tapis vert et Loto.

Zaraī, Rosy Varte, Michel Fugain, Jacques Séguéis, Daniel Prévost, Sim, Michel Blanc. 22.05 Magazine : Ushuaita. De Nicolas Hulot. Sommeire :

Les alles du soleil.

23.05 Magazine : Formule sport.
En direct de Bercy pour les Six
Jours de Bercy, Automobile :
Formule 3000 à Dijon et essais
du Grand Prix de formule 1 du
Japon : Gymnastique artisti-

0.05 Journal et Mátéo.

13.20 Magazine :
Tranche de cake.
De Bernerd Rapp et MerieFrance Kosmoweki.
Invité : Pierre Arditi.

Sports pession.

Gymnastique : Championnet du monde : Megazine du tennis ; Cyclisme : les Six Jours de

Aventures-voyages. L'oid d'Icare, d'Alain Toder :

L'aile et le bête, de Jean-Pierre

L'homme qui tombe à pic.

Dessinez, c'est gegné !

14.20 Série : Un duo explosif.

A 2

14.55 Magazine:

Paria. 17.25 Megazine :

18.15 INC.

18.30 Série :

19.30 Jeu:

Coindet.

18.20 Magazine : Les chevaux

du week-end.

Les télégoectateurs choisi

Dieu avant raté l'homme a fait le

chien ; Les nouveeux vigiles ; Le saint-bernard des pigeons de

5. La chuta, avec M. Aumont, 21.40 Magazine : Thalasse,
Las cousses de l'offshore, de
françois Jacquel.
22.35 Journal et Météo. 23.00 Documentaire : fistoire de la Révolution

française. De François Furet et Roger Stéphane.

1. L'Ancien Régime.

Musiques, musique.

2ª scherzo en si bémol mineur
op. 31, de Chopin, per Jean-Marc Luiseda, plano. 23,55

**CANAL PLUS** 20.30 Téléfilm : Le manoir de la neur. De Pete Walker, avec Vincent Price, Christopher Lee, Peter

Cushing. 22.06 Documentairs: Les volcans de la mer. Gruy. 22.65 Flash d'informations. 23.00 Cinéma : les Enfants du silence II II Film américain de Randa Haines (1986). Avec William Hurt, Mer-lee Mattin, Piper Laurie. 0.55 Cinéma : Grennins III III Film américain de Joe Dante (1984). Avec Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton (v.o.).

LA 5 20.40 Téléfilm : 20.40 Tesenan;
Traces de sang.
De Werner Masten, avec Götz
George, Eberhard Felk.
22.15 Magazine: Reporters.
23.35 Série: Génération pub.
0.00 Journal de minuit.
0.05 Génération pub (suite).
1. Inspecteur Derrick.

M 6 20.30 Téléfilm: Black cobra.
De Stalvio Massi, avec Fred Wilsemson, Eva Grimaldi.
22.10 Série: La malédiction

du loup-garou.

20.00 Journal et Météo. 20.35 Variétés :

Champs-Elysées. Emission présentée par Michel

Emission presentation
Drucker,
Avec Frencis Lopez, Georges
Guidary, Jacques Chezot, Suzy
Delair, Joeé Villamor, Michel
Gellois, Clémentine Célarié,
Almable, Jouri, Annie Cordy,
Michel Etcheverry, Serge Lama,

Tino Rossi, de nombreux extraits d'opérattes. 22.35 Série : Clémence Aletti. De Pater Kassovitz, avec Domi-nique Labourier, Bernard Le

noires pour nuit blanche.

Coq. 23.30 Journal et Météo.

FR 3

23.45 Magazine: Lunettes

13.00 Télévision régionale.

sur glace : Championna France 1A. 15.00 Magazine : Fastoche. 16.00 Magazine :

Drevet vend la mèche. 17.00 Flash d'informations.

17.05 Championnats du monde d'orthographe.

Dictée de la demi-finale, lus par Bernard Pivot, en direct de la Sorbonne.

5 Samdynamite.
Les avertures d'une famille ours; à 17.45, Boulevard des Toons: Magilla Gorilla et Frag-gle rock... and roll; à 18.05, Fauilleton : L'île du faucon; à 18.35, Les Patapoufpouis; à 18.55, Les comptines du Vieux Continent.

De 19.10 à 19.30, le journel de

19.00 Le 19-20 de l'information.

Mighty mouse.

Jeux : La classe.

20,35 Championnats du monde d'orthographe.

Journal et Météc.

22.10 Journal et Meteo.
22.35 Magazine : Le divan.
D'Henry Chapier.
Invité : Paul Bocuse.
22.55 Magazine : Musicales.
D'Alain Dusuit. Alain Planes,
Georges Pludermacher et JeanFrançois Heisser, planistes.
23.55 Magazine : Sports 3.

**CANAL PLUS** 

13.05 Magazine ; 24 heures. D'Erik Gilbert et Harvá Chaba-

Police des polices.

De Michael Tuchner, avec Richard Crama, Kate Capahaw. 16.30 Sport: Snooker. Grand Prix Norwich Union de

14.00 Téléfilm :

Régultate de la dami-finale.

le région. 19.58 Dessin animé :

22.10

14.00 Magazine : Sports lolairs.
Aviation : deuxième TransSchara-air-meration : Hockey

22.40 Série : Brigade de nuit. 23.35 Capital. 23.40 Six minutes 23.45 Sexy clip. 0.05 Variétés :

**LA SEPT** 20.30 Danse : Histoire du soldat. Ballet de Jiri Kylian, musique d'Igor Stravinski. 21.30 Documentaire : Portrait d'igor Stravinski. De Tony Palmer. Documentaire : 22.30 Docum L'amour en France (8).

De Daniel Karlin et Tony Lainé.

Cinéma : la Vallée fantôme E Film suisse d'Alain Tanner (1987). 1.15 Court métrage.

23.30

FRANCE-**CULTURE** 

20.30 Radio-erchives. Les enfants terribles, de Jean Cocteau.
21.30 Musique : Black and blue. L'intégrale de Cifford Brown. 22.40 Nuits magnétiques. Acheter vendre. Acheter-vendre.

0.05 Du jour au lendemain.

0.50 Musique : Coda.

> FRANCE-MUSIQUE

20.00 Concert (en direct des jour-nées de musique de Donaues-chingen): Orchidese ordinarise, ou le douzième racine de la vérité, de Barlow: Non sva-nisce, de Motz; Ateraxis pour piano et orchestre, de Zimmer-mann, par l'orchestre symphoni-cue du Sobwestfunk de Barlonmann, par l'orchestre symphoni-que du Südwestfunk de Beden-Baden, dir. Ingo Metzmecher; sol. James Clapperton, piano. 22.20 Musique légère. Caprices en forme de valese, de Bonneau; Sobres de féerie, de Massenet; Nueses de Porte Nueges, de Porte. 23.07 Le livre des mesta

John Parrott-Mike Hallett.

17.30 La boutique de Jean-Pierre Coffe.

Charlotte, Fléo et Benjamin. 18.03 Dessins animés : Décode pas Bunny.

En clair jusqu'à 20.30.

L'orgueil d'un homme. De William A. Graham, avec Peter Strauss, Charlton Heston,

18.00 Cabou cadin.

19.35 Top 50. 20.30 Téléfilm :

22.00 Documentaire:

Dar Robinson, le plus grand cascadeus

d'Hoffywood. De William Kronick.

22.30 Flash d'informations.

22.35 Sport : Football. Championnat de France : Bordeaux-Merseille.

LA 5

13.30 Série : Baretta. 14.30 Série : Kung fu. 16.15 Dessins animés.

20.00 Journal.

20.35 C'est l'histoire

M 6

17.10 Série : Vegas. 18.00 Informations :

19.54 Six minutes

20.00 Sárie :

M 6 express. 18.06 Variétés : Multitop. 19.25 Magazine : Turbo.

d'informations.

Madame est servie. 20.30 Téléfilm : On ne joue

pas avec le feu. D'Ivan Nagy, avec Gary Cole-man, Cicely Tyson. 22.05 Téléffim : Calibre 38.

De John Bedham, avec Stephen Elliot, Jean Le Bouvier.

13.20 Série :

d'un mec... 20.40 Téléfilm : L'évasion.

De Charles R. Rondeau, avec Stoven Hill, Barbara Bain.

22.20 Série : Le voyageur.

22.50 Magazine : Semedi foot.

22.55 Téléfilm : Comment tom-

Madame est servie (rediff.). 13.50 Sárie : Les têtes brûlées.

14.40 Série : Laramie. 15.30 Série : L'île fantastique.

16.20 Sárie : Brigade de nuit.

ber un militardaire. De Chuck Vincent, avec Jennifer Delora, Ruth Collins.

Dragoon ; Gu gu ganmo ; Gigi ; Smash ; Soua le signe das mousquetaires ; Nolen. 18.30 Variétés : Perfecto.

18.55 Journal images. 19.00 Série : Happy days. 19.30 Série : Arnold et Willy.

0.30 Poissons d'or.

Samedi 21 octobre

# Dimanche 22 octobre

TF 1 12.55 Météo et Journal. 13.20 Série : Un flic dans la Mafia. 17.30 Documentaire : 14.15 Série : Rick Hunter.

inspectaur choc. 15.10 Variétés : Mondo Dingo. 15.40 Tiercé à Longchamp. RETROUVEZ

15.55 Série : Vivement lundi. 16.20 Dessins animés : Disney parade, Présentés par Jean-Pierre Fou-17.35 Variétés :

Lundi!

Y s-t-il encore un coco dans le show ? 18.05 Magazine : Téléfoct. 19.00 Magazine : 7 sur 7. D'Anne Sinclair. Invité : Felipe Gonzalez, premier ministre sepagnal, en direct de Madrid.

19.50 Loto sportif. 20.00 Journal, Météo et Tapis vert.

20.35 Cinéma : les Mariés
de l'an 8 8 8
Film français de Jean-Paul Rappaneau (1970). Avec Jean-Paul
Belmondo, Mariène Jobert,

Laura Antonell.
22.20 Magazine:
Ciné-dimanche. 22.30 Cinéma : l'Intruse II Film français de Bruno Gantillon (1986). Avec Richard Bohringer, Bernard-Pierre Donnadieu, Leure

Moranta. 0.05 Journal et Météo.

11.00 Messe, en la chapelle Saint-François à Paris. 12.05 Dimenche Martin. Comme sur un piateau, présenté par David et Jacques Martin. 13.00 Journal et Météo. 13.20 Dimanche Martin (suite).

23.20 Six minutes d'informations. 23.25 Magazine : Club 6. De Pierre Bouteiller.

LA SEPT 15.55 Méthode Victor: allemand et espagnol. 16.30 Série : L'esprit des lois (3). De Pierre Dumayet et Pierre Lameison. 17.30 Téléffilm : Un médecin

des lumières (3º partie). 19.00 Magazine : Mégamix. De Martin Méssonnier. 19.30 Documentaire : Jazz à Paris. De Franck Cassenti.

20.30 Théâtre : Crime et châtiment. D'après Dostolevski, n scène d'Andrzej Wejda. 22.30 Documentaire: Histoire paralièle. De Philippe Grandrieux. Jazz soundies collection.

à domicile. 23.30 Documentaire : Voyage au pays des francs-macons. De Serge Moati.

0.50 Documentaire : Images

du pôle à l'équateur. De Yervant Gianiskian. FRANCE-

CULTURE 17.30 Soirée de la poésie. En direct de l'hôtel de Massa, avec la Société des gens de lettres. 22.35 Musique : Opus. Gevin Bryans. 0.05 Clair de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

20.05 Concert (donné le 4 octobre Concert (donné le 4 octobre aux semaines musicales d'Ascona): La pis voleuse, de Rossini; Concerto pour piano et orchestre nº 19 en fa majeur K 458, de Mozart; Symphonie nº 2 en ré majeur, cy. 43. de Sibellius, par l'Orchestre philhermonique de Tokyo, dis. Tadaeki Oraka: est - Hirorio Salzamen. Otaka ; sol. : Hiroko Sekegami,

piano.

22.00 Concert (donné ce jour à l'hospice Comtesse) : Nasma pour clavecin, Rebonda pour percussions, Khoai pour clavecin et percusaions, de Xenakis, par Elisabeth Chojnacka (clavecin) et Sylvio Gualda (percusaiona). 23.30 Concert (donné le 20 octobre à l'Opéra de Lille) : Théâtre no.

0.30 Le terrasse des audiences du clair de lune. Jean-Louis Gil, organiste.

14.55 Série : Mac Gyver. 15.50 L'école des fans. Invités : Else. 16.35 Série : Qui c'est ce garçon ?

L'équipe Cousteau à la redécouverte du monde. 2. L'Australie : l'ultime barrière.

2. L'Austrelle : l'ultime berrière.

18.25 Magazine : Stade 2.
Gymnestique : Championnat du monde : Char à voile : Championnat d'Europe : Basket-beil : Championnat de France (Limoges-Mulhouse) et Chempionnat d'Europe des handicapée ; Hockey sur glace : Championnat de France ; Automobile : Grand Prix de formule ? du Japon ; Footbell : Championnat de France ; Les résultats de la semaine.

19.30 Série : Maguy. 20.00 Journal et Météo. 20.35 Téléfilm: Coolan, le vampire des Caraïbes. D'Yvan Butler, avec Philippe Caroit, Patricle Millardet. Documentaire:

22.16 Tati sur les pas de Monsieur Hulot. De Sophie Tatischeff et Pien 23.25 Journal et Météo.

23.50 Soixante secondes. Ibrahim Souss, écrivain. 23.55 Sport : Gymnastique Championnat du monde. 23.55 Sport : Gymnastique. Championnat du monde.

FR3 10.30 Magazine : Latitudes. 11.30 RFO hebdo.

12.00 Magazine : Musicales (rediff.). 12.57 Flash d'informations. 13.00 Magazine : D'un soleil à l'autre. 13.30 Forum RMC-FR 3. 14.30 Expression directs.

14.30 Expression directe.
CGC; RPR.
14.50 Magazine: Sports tolsirs.
Tennis: Pinsle du 4º open féminin de la côte besque, en direct;
Golf: Chellenge Jean Gerslelde.
en direct du parcours de l'Estérel-Valescurse.
17.00 Flash d'informations.
17.03 Magazine: Montagne.
De Pierre Ostian et Jean-Pierre Locatalii. Blanc pur : expédition
Groenfandia 89. de Jean-Luc

Groenlandia 89, de Jean-Luc Bréchat. Bréchst.

17.30 Amuse 3.

Demetan, le petite grenouille ; à 17.45, La cheval de feu ; à 18.10, Princesse Saphir ; à 18.35, Moi, Renart.

19.00 \$\frac{4}{2} \text{ } \frac{1}{2} \text{ } \frac{1}{2}

19.00 Série : L'agence. 19.55 Flash d'informations. 20.02 Série : Benny Hill. 20.35 Documentaire : Optique.

La grande muraille d'acier, de Sout Hexs.
3. Moyen Age et missile.
21.30 Misgazine : Océaniques.
La fureur de lire.
22.05 Journal et Météo.

22.30 Cinéma : le Portrait de Dorian Gray # # # # Film américain d'Albert Lewin (1945). Avec George Sanders, Hurd Hatfield, Donna Reed (v.o.). 0.20 Musiques, musique.

**CANAL PLUS** 

10.30 Cinéma : les Enfants du silençe 🗷 🗷 Film américain de Randa Haines (1986). Avec William Hurt, Mar lee Matlin, Piper Laurie. En clair jusqu'à 14.00. 12.30 Magazine : Rapide.

D'Antoine de Caunes. 13.00 Flash d'informations. 13.05 Magazine: Mon záníth à moi. Présenté par Michel Denisot. Invitée : Christine Ockrent. 14.00 Magazine : contact.

14.05 Téléfilm : Au-delà de is passion (1º partis). De Tony Richardson, avec Sta-fanie Powers, Sverre Anker. 15.40 Série : Bergerac. 16.35 Variétés :

Pierre Desproges se donne en spectacle. 17.30 Série : Mister Gun. 18.00 Cinéma :

Arizona junior B B Film américain de Joël Coen (1988). Avec Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson. En clair jusqu'à 20.35. 19.30 Flash d'informations.

19.35 Ça certoon. 20.30 Megazine: Tranches de l'art. 20.35 Cinéma: les Gens de Dublin 🗷 🗷 🖼

Film américain de John Huston (1987). Avec Donald McCann, Anjelica Huston, Helena Carroll. 21.55 Flash d'informations. 22.05 Sport : Cyclisme. Cinquième journée des Six Jours de Paris, en direct de Bercy.

23.35 Cinéma : l'Affaire d'une muit 🛭 Film français d'Henri Verneuil (1980). Avec Pascale Petit,

LA 5

12.30 Documentaire: Beauté sauvage. De frédéric Rossif.

L'ultime voyage. De Peter Markle, avec John Savage, Meg Foster. 14.55 Feuilleton: Les héritiers 17.00 Magazine: Télé-matches dimanche 18.00 Série : Riptide. 18.50 Journal images, 19.00 Série : Supercopter. 20.00 Journal. 20.40 Cinéma : le Bounty III

Film américain de Roger Donald-son (1984). Avec Mei Gibson, Anthony Quinn, Leurence Oilvier.
23.00 Magazine : Ciné Cinq.
0.00 Journal de minult.
0.05 L'ultime voyage (suits). 0.35 Feuilleton: César Birotteau.

Uesar Birotteau.
De René Lucot, d'eprès Belzac, avec Martin Trévières, Anouck Ferjac (1" épisode).

2.10 Feuilleton: Ardéchois cœur fidèle.

3.05 Le journal de la nuit. M 6

12.00 Informations M 6 express. 12.05 Série : Cher oncle Bill. 12.30 Série : L'incroyable Hulk. 13.20 Série : Madame est servie (rediff.). 13.50 Série : Les têtes brûlées.

14.40 Série : Clair de lune. 15.25 Série : Espion modèle. 16.10 Série : Brigade de nuit. 17.10 Série : Vegas. 18.00 Informations M 6 express. 18.05 Série : Père et impairs.

18.30 Série : Les années coup de cœur. 19.00 Magazine : Culture pub. 19.30 Série : Roseanne. 19.50 Trop tard pour la sieste 19.54 Six minutes

20.00 Série : 20.30 Cinéms : Duel ■ ■ Film américain de Steven Spiel-berg (1971). Avec Dennis Wes-ver, Jacqueline Scott, Eddie Firestone.

22.10 Magazine : Sport 6, 22.20 Capital. Cinéma : le Commando suicide. Film italien de Camillo Bazzoni (1980). Avec Aldo Rey, H. Far-ger Smith, M. Zarza, V. Stenti. 0.10 Musique:

Boulevard des clips.

2.00 Rediffusions. LA SEPT

15.55 Méthode victor : illemand et espagn 16.30 Série : L'esprit des lois (4). De Pierre Dumayet et Pierre

Lamaison. 17.30 Danse : Histoire du soldat. Ballet de Jiri Kyllan, musique d'Igor Stravinski. 18.30 Documentaire : igor Stravinski.

De Tony Palmer. Magazine : Club sans nom. 19.30 De Jean-Marc Terrasse et Martin Meissonnier.

20.30 Cinéma : Cinq soirées **a a** Film soviétique de Nikita Mikhal-kov (1978). 22.15 Film d'animation : Les têtards à la recherche

22.30 Documentaire: au fil de ses films (7).

23.00 Documentaire: On Jean-André Fleschi. 23.30 Feuilleton : Moravagine (3º épisode). De Philippe Pilard. 0.30 Feuilleton : La vengeance

d'une orpheline russe (7° épisoda). De Jean-Christophe Averty. 1.00 Magazine : Dynamo.

FRANCE-**CULTURE** 

20.30 Atelier de récréation 20.30 Atelier de recreation radiophonique. Le enfants de la guerre (rediff.).
22.35 Musique : Le concert. Spéciel Musica 89. Zwei Akte, Cacile Ausgeplundert, Vox humana cantata, de Meuricio Kegel.
0.05 Clair de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert donné le 12 octobre au Théâtre Sébestopol de Lille):
Ata, de Xenekis; Polyèdres, de Tairs; Symphonie n° 4 en mi mineur op 98, de Brahme, par l'Orchestre national de France, dirigé par Michiyoshi incué.
23.05 Climats. Musiques traditionnales. L'art de l'improvisation nelles. L'art de l'improvisation instrumentale et vocale, 0.30 Archives dans la nuit. Joseph Krips à New-York. Symphonie n° 2 pour cordes et trom-pette ad fibitum, de Honegger; Concerto pour violon et orches-tre en ré majeur, op. 77, de Brahms; L'oisseu de feu, de Straulesti

#### Un revers pour M. Berlusconi

## Un tribunal italien conteste la légitimité des coupures publicitaires

· Toute interruption d'un film altère l'identité de l'œuvre et par conséquent porte atteinte à la réputation de son auteur. C'est en ces termes que les magistrats de la cour d'appel de Rome ont donné raison, le 17 octobre, au fils du réalisateur italien Pietro Germi, choqué par les coupures publicitaires lors de la diffusion par la chaîne Rete 4 du film Serafino, tourné en 1971 par son père, trois ans avant sa

Cet arrêt, très attendu en Italie, est un revers pour M. Silvio Berlusconi, propriétaire de Rete 4 et de deux autres réseaux commerciaux de télévision, Canale 5 et Italia 1. Car il remet en question le système actuel, qui permet au magnat italien de la télévision d'entrelarder les films de ses chaînes de coupures publicitaires - quatre « seulement - depuis un accord d'autodiscipline entre producteurs et opérateurs de télévision il y a quelques mois. Le groupe Fininvest de M. Berlusconi a d'ailleurs aussitôt réagi, en estimant que le jugement ne vise que le cas d'espèce de Serafino, et en dénonçant « la substitution des magistrats au pouvoir législatif ». Le groupe va se pourvoir en

De leur côté, l'Association des auteurs de cinéma et le Parti communiste italien - en pointe dans le combat contre l'envahissement publicitaire - se félici-tent du précédent créé par les juges de Rome, qui renverse une décision autérieure selon laquelle ce type d'affaires doit être examiné « au cas par cas en fonction de la nature du film, de la fréquence et de la longueur des

Evelyne Prouvost-Berry, « femme d'affaires de l'année »

# La réussite d'une discrète héritière

PDG du groupe de presse Marie-Claire depuis 1976, Evelyne Prouvost-Berry a recu, le 17 octobre, le sixième prix Veuve Clicquot, qui désigne « la femme d'affaires de l'année». Le PDG de *Marie*-Claire a su, en treize ans, redresser les titres féminins de l'empire Prouvost, implanter Marie-Claire à l'étranger et diversifier l'activité de son

Discrète, voire timide, Evelyne Prouvost-Berry sait faire preuve d'une ténacité terrible dans les grandes occasions. « Je l'ai vue tenir tête à Jean Prouvost, son grand-père, se souvient une amie d'enfance. «Et Dieu sait qu'il fal-lait avoir du cran face à «JP», qui n'était guère commode.»

La scène a lieu en 1976. Evelyne Prouvost a trente-sept ans. Depuis neuf ans, armée de son baccalau-réat et d'une année de propédeutique, elle ronge son frein dans les journaux du groupe de son grandpère. Avec hui, elle a importé Cosmopolitan d'outre-Atlantique. Mais, cette année-là, devant les dettes qui s'amoncellent, le patron de la Lainière de Roubaix, mais aussi de Paris-Match, de Télé 7 jours, de Marie-Claire, etc., décide de vendre son groupe de

Soutenue par François Dalle, PDG de L'Oréal, la blonde Evelyne Prouvost enrôle deux de ses quatre sœurs sous sa bannière et revendi-que auprès de son grand-père le contrôle des titres féminins, le reste allant chez Hachette. Mais Jean Prouvost, qui considère « qu'une femme n'est pas capable de gérer un groupe », fait la sourde oreille à sa petite-fille.

Sa force de conviction emportera l'adhésion du patriarche. Personne, alors, ne croit à la réussite de cette héritière contrariée. Pourtant, en quelques mois, la jeune PDG réorquetques nois, la jeune FIM Fent-ganise de fond en combte ses jour-naux, les équipes d'une comptabi-lité analytique, des départements vente et marketing et les informa-tise. Elle règne en maîtresse absohue — elle possède 17 % du capital, deux de ses sœurs, qui travaillent dans les journaux du groupe détien-nent la même part, le reste (49 %) étant aux mains de L'Oréal — mais reste discrète, presque invisible. La plupart de ses 330 collaborateurs (dont deux inter de formes) (dont deux tiers de femmes) avouent ne l'avoir croisée que rarement au sein du groupe. « Elle est au quatrième étage de Marie-Claire, l'étage directorial, note un journaliste. On la rencontre parfois avec des partenaires japonais ou américains. Elle n'intervient pas dans les rédactions: Elle gère son

groupe. >
Si, dans celui-ci, on admet qu'Evelyne Prouvost peut parfois « être près de ses sous », on reconnaît ses résultats de gestionnaire avisée. En 1988, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 560 mil-lions de francs. Son bénéfice avant impôt s'établit à 53 millions de

## Un but :

**Pinternationalisation** Fidèle à la mémoire de son

grand-père – elle a conservé en l'état, meubles et tapisseries compris, le manoir solognot qu'elle a hérité de lui, – le PDG de Marie-Claire qui confie « avoir vécu de près la chute d'un empire de presse, a patiemment consolidé l'activité de son groupe. Marie-Claire, avec une diffusion 1988 de 604 293 exemplaires, caracole tou-jours en tête des journaux féminins < haut de gamme >. En 1980, Evelyne Prouvost lui adjoint le bian-nuel Marie-Claire Bis et lance deux ans plus tard les éditions étrangères de son magazine vedette (au Japon, en Angleterre, en Espa-gne, etc.), dont le tirage global atteint plus d'un million et demi d'exemplaires. Les années 90 seront celles de l'internationalisa-tion du titre : le chiffre d'affaires des Marie-Claire étrangers repré-sente aujourd'hui le quart du chif-fre d'affaires du groupe mais ce taux devrait doubler à court terme. Evelyne Prouvost négocie actuelle-ment avec Axel Ganz, le patron de Prima et de Femme actuelle qui l'a effraie pas son talent, une future coédition allemande, à laquelle participerait Gruner und Jahr. Mais elle espère aussi implanter son titre aux Etats-Unis dans la foulée du Elle américain.

Avantages est un des autres sujets de fierté d'Evelyne Prouvost. Lancé il y a un an, sur le modèle du magazine britannique Essentials, ce mensuel est aujourd'hui vendu à 609 831 exemplaires. Mais le PDG de Marie-Claire s'est aussi autorisé des incursions en dehors de la presse féminine. Celle qu'une de ses amies décrit comme · aimant le vie et la bonne bouffe » a racheté il y a quatre ans Cuisine et vins de France, vendu à 62 673 exemplaires, et qui doit bénéficier l'an prochain d'un coup de pouce

Femme d'affaires désormais expérimentée, la PDG de Marie-Claire s'intéresse aussi à l'audiovi-suel. Partenaire de la première formale de la Cinq, aux côtés de MM. Berlusconi et Seydoux, et donc à ce titre « demandeur d'indemnités ». Evelyne Prouvost est maintenant présente dans le capital de TF 1. De surcroît, son groupe vient de constituer une société holding de communication audiovisuelle, Syncom. Dotée de 45 millions de francs, elle regroupe des participations dans diverses sociétés de production (Son et

Lumière, groupe Image). Catholique pratiquante, Evelyne Prouvost affirme sa « volomé de se conformer à une éthique » et considère - sa vie de famille comme sa véritable colonne vertébrale ». Peu friande de mondanités, elle connaît le patron de Paris-Match, Daniel Filipacchi, mais pas celui d'Hachette, Jean-Luc Lagardère, et ne fréquente l'homme de presse et ne fréquente l'homme de presse britannique, Robert Maxwell, que par le blais de son mari, Nicolas Berry, qui fut l'éditeur du *Har-*rap's Dictionnary. Le PDG de Marie-Claire n'est pas femme à porter des masques. Elle peut ainsi afficher sereinement son salaire (70 000 F mensuels), son penchant politique (« le centre-droit »), tont en reconnaissant les vertus d'un en reconnaissant les vertus d'un socialisme « qui a réussi en France à redorer l'image des patrons ».

YVES-MARIE LABÉ

Selon la presse hollandaise

# TF 1 et NBC investiraient dans la chaîne privée TV 10

de notre correspondant

La chaîne commerciale TV 10 créée aux Pays-Bas et installée au Luxembourg va-t-elle devenir... française? La presse néerlandaise de ces deux derniers jours affirme unanimement que TF 1 est l'une des trois sociétés étrangères prêtes à participer à un consortium d'exploitation de la «chaîne aux étoiles» conque par le producteur Joop Van den Ende. Selon nos informations, les studios de ce der-nier à Aalsmeer, aux portes d'Amsterdam, ont reçu, le jeudi 19 octo-bre, la visite de M. Cyril Dupeloux, secrétaitre général de TF 1.

Les deux antres sociétés citées sont le groupe suédois Esseite et le réseau américain NBC, qui sont déjà pertenaires de l'entrepreneur néerlandais. Esselte qui gère la chaîne payante Filmnet diffusée par satellite en Europe du Nord est le locataire officiel du canal du satellite Astra que doit sous-louer

De son côté, NBC a récemment pris une participation minoritaire, mais « notable », dans le capital de la société de production J. Van den Ende. Cette dernière transaction a été annoncée samedi dernier, lors du MIPCOM. C'est également à Cannes qu'un accord de principe aurait été conclu avec TF 1.

La chaîne française deviendrait la société éditrice des programmes de TV 10. Ceux-ci seraient envoyés vers le satellite Astra depuis la France et le Luxembourg, où le nouveau consortium a son siège. A Paris, TF I garde le silence. A Amsterdam, M. Harry Severens, porte-parole de TV 10, s'est refusé - continuer à démentir > ces informations. Il nous a cependant affirmé que la chaîne néerlandaise était effectivement « en pourparlers avec un certain nombre de sociétés . Tractations qui doivent aboutir - avant le samedi 28 octo-

Cette date est celle qu'a constamment annoncée TV 10 pour le lancement de ces émissions.
Pourrant, l'accès au réseau câble
des Pays-Bas est théoriquement
interdit : le Commissariat aux médias, ordonnateur du paysage audiovisuel, a estimé, le 28 septembre, que TV 10 était une chaîne néerlandaise (par son capital, ses dirigeants et ses programmes) et s'était installée au Luxembourg à la seule fin de contourner la législation nationale prohibant la diffusion de programmes commerciaux.

La création d'un consortium international chargé de son exploi-tation conférerait à TV 10 le statut de télévision étrangère. Elle pourrait partir à la conquête du câble néerlandais en s'appuyant sur la récente directive « télévision sans frontières », qui connaîtsa ainsi son baptême du feu.

**CHRISTIAN CHARTIER** 

 Le Sport à nouveau en kiosques. - L'ancien quotidien le Sport est à nouveau en kiosques le 20 octobre, mais en formule hebdomadaire. Lancé par le groupe, Entreprendre de Robert Lafont, qui avait racheté le titre du quotidien disparu en juin 1988, le premier numéro de Sport a été tiré à 400 000 exemplaires (le Monde du 21 septembre). Réa-lisé par vingt-cinq journalistes dirigés par Hervé Duthu, exrédacteur en chef du service des sports de TF 1, le nouvel hebdomadaire (8 F) comporte 64 pages, traitant principalement des sports leaders - comme le football, le rugby, le cyclisme, le bas-ket, etc., mais aussi des programmes sportifs de la télévision, rassemblés en un cahier de 8 pages. Bénéficiant d'un investissement de 15 millions de francs (51 % aux mains d'Entreprendre, le reste étant détenu par un pool bancaire comprenant le Crédit agricole, le Sport compte séduire 50 000 acheteurs et se pose « en complément et non en concurrent »

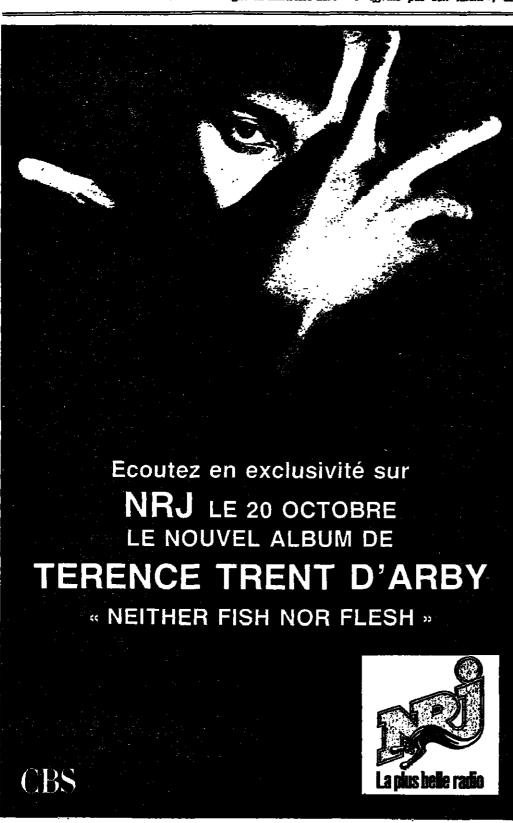







31 Tolbiac St-Lazara : nouvelle ligne de métro Les journées prospectives du (Monde )

35 Les enjeux de l'ordinateur à l'hôpital 36 Les beaux jours de l'industrie régionale

38 Marchés financiers 39 Bourse de Paris

BILLET

# **Plaidoirie** mexicaine à Paris

Difficile visite que celle entreprise per le négociateur mexicain de la dette, M. Angel Gurria, à Paris. Il venait le jeudi 19 octobre, arracher le soutien des banques françaises au plan Brady de réduction des créances sur le Mexique. Or l'auditoire était loin d'être convaincu. Les financiers français n'ont-ils pas accepté du bout des lèvres l'accord de principe signé le 23 juillet à New-York entre les négociateurs mexicains et leurs créanciers ? et M. Vienot, président de la Société générale. n'a-t-il pas récemment affirmé que « les banques commerciales is étaient couchées à cette occasion » et qu'on ne les y reprendrait plus ?

Maria San

and the same of th

DE FRANCE OPEN

M. Gurria a rappelé à son auditoire parisien le soutien important apporté par le gouvernement français à la résolution du cas mexicain. Soulignant la filiation du programme avec le plan Mitterrand, il a rappelé que l'Etat

And the same

français proposait un traitement fiscal aventageux, et l'émission d'obligations de garantie, afin de prouver aux banques qu'elles ne travaillaient pas sans filet.

Même si elles traînent encore les

pieds, les banques françaises (qui détiennent 7 % des créances commerciales sur le Mexique).ne joueront pas les frança-tireurs. Parmi les trois options qui leur sont offertes (réduction du principal de la dette, diminution des intérêts ou apport d'argent frais), elles chosisiront vraisemblablement dans leur majorité la première de ces solutions. La reprise des prêts au Mexique semble n'avoir séduit cents banques créancières, saule la première d'entre elles, la Citibank américaine, s'apprétarait à s'engager dans cette voie.

Il faudra attendre la fin de la toumée des principales capitales mondiales de M. Gurria et la date-butoir du 31 octobre donnée aux banques pour faire leur choix avant de savoir si la réduction de la dette mexicaine sera réella.

INSOLITE

# Une sécheresse

salée

Grâce à la sécheresse, la Camargue est en train d'engranger sa meilleure récolte... de sel depuis le début du siècle. L'absence de pluie au cours de l'été a provoqué une évaporation intensa de l'eau dans les tables à sel. Le résultat ne s'est pas fait attendre : alors que la Compagnie des salins du Midi a réduit de 7 % le nombre d'hectares exploités elle a récolté 1,1 million de tonnes de sel, soit 200 000 tonnes de plus qu'en temps ordinaire. « Comme les agriculteurs, nous sommes tributaires de la météo », a expliqué un responsable des salins. Mais les paysans, eux, n'ont pas la part ei beile. Selon le ministre de l'agriculture, M. Henri Nallet, la sécheresse leur a causé des pertes cumulées d'« environ 10 milliards de francs ». Dans les campagnes, on trouve la note du ciel un peu... salée.

# Après le succès de la manifestation des agents des finances

# Le ministère de l'économie propose une prime mensuelle globale

Les syndicats espéraient de 60 000 à 80 000 agents des finances entre Bastille et Bercy. ll en est finalement venu 100 000 selon eux (40 000 si l'on en croit les estimations de la police). Quels que soient les chiffres avancés, cette troisième manifestation nationale a largement dépassé, jeudi 19 octobre, l'ampieur de la pré-cédente (le 5 octobre, les organisateurs annonçaient 50 000 participants, la police 25 000).

Devant le nouveau ministère de l'économie, des grappes de mani-festants ont du se masser sur les parois inclinées du Palais omnis-ports de Bercy pour permettre au flot continu de fonctionnaires des impôts, du Trésor ou des douanes, impôts, du Trésor ou des douanes, de prendre place face à l'imposant bâtiment du ministère. Après cinq mois de conflit, les syndicars CGT, CFDT, FO, CFTC, GFE-CGC et SNUI considèrent avoir plus que jamais le vent en poupe alors que M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, devait les recevoir vendredi à 14 heures.

dredi à 14 heures.

Eparpillant sur leur passage des formulaires de déclaration de revenu, distribuant de fausses vignettes automobiles à l'effigie de M. Michel Charasse, ministre délégué au budget, scandant « Béré, ça suffit, assleds-tot et négocie », les agents des finances, dont certains s'étaient pour l'occasion déguisés en Père Noël ou en Batman, paraissaient parfois sururis du succès de saient parfois surpris du succès de

100 000 à Paris, soit la moitié de l'effectif total du ministère!», s'emerveilleit au micro un organi-

Pourtant, en dépit de cette démonstration de force, la plupart des dirigeants syndicaux paraissent avoir fait leur deuil des trente points d'indice (700 francs par mois) qu'ils revendiquent depuis le début de la grève. Conscients qu'une mesure indiciaire risquerait fort de faire tache d'huile sur l'ensemble de la fonction publique, ils évoquent surtout la « prime mensuelle - envisagée par M. Bérégovoy.

> Le calcul de la retraite ?

Les syndicats sont néanmoins déterminés à obtenir des avantages au-delà de l'enveloppe déjà accordée par le ministre et réclament cette éventuelle prime dans le calcul des retraites. « Nous somme. l'administration qui rapporte le plus d'argent à l'Etat : il serait normal que l'on obtienne une mesure particulière et substan-tielle », affirme sans aucune hésitatic », aritume sams aucume nest-tation Sylvie, vingt-trois ans, agent des impôts à Vanves (Hauts-de-Seine). « M. Bérégovoy, pronostique-t-elle, va céder sur une prime, ce qui lui permettra de faire croire à l'opinion publique et autres fonctionnaires qu'il n'a pas vraiment lâché. »

Présent dans les premiers rangs du cortège, M. Marc Biondel, secrétaire général de PO, reste disqu'il a eu la veille à l'Elysée. « Le président de la République souhaiterait que l'on trouve une solution rapide », souligne-t-il néanmoins.

A la CGT, on s'inquiète de la volonté un pen trop marquée de certains syndicats d'aboutir prochainement à un accord. « On ne va pas brader cette manifestation pour une prime de 200 ou 300 francs », prévient un cégétiste des impôts.

A 18 h 40, la délégation qui A 18 h 40, la délégation qui vient d'être reçue par des membres du cabinet de MM. Bérégovoy et Charasse reparait devant les manifestants. « M. Bérégovoy a la volonté de trouver une solution rapidement, pour le début de la semaine prochaine », lance M. Jacky Lesueur (FO), qui annonce qu'une réunion sera orçaannonce qu'une réunion sera orga-nisée vendredi. « Tout de suite, tout de suite ! », répondent en écho des groupes de manifestants. Ceuxci ne se disperseront qu'à 23 h 30 alors que des représentants de l'intersyndicale seront reçus dans la soirée par les groupes socialiste et communiste de l'Assemblée nationale.

Le ministre de l'économie devait présenter vendredi une proposition chiffrée de prime mensuelle pour les agents des finances. Si M. Bérégovoy est disposé à accorder quel-ques concessions supplémentaires, il n'entend pas faire écho « aux surenchères » et ne semble pas décidé à accepter, au moins dans un premier temps, d'intégrer les primes dans le calcul de la retraite.

JEAN-MICHEL NORMAND

## Avec la participation du Crédit Lyonnais

# Création d'une banque à capitaux mixtes à Moscou

Vendredi 20 octobre, cinq banques occidentales dont le Crédit Lyonnais et trois banques soviétiques ont annoncé à Moscou, la création d'un établissement financier, l'International Moscow Bank (ImB) sous forme de société anonyme au capital de 100 millions de roubles (soit 150 millions de dollars au cours officiel).

Cette banque consortiale – une première en URSS depuis la révolution d'octobre, fonctionnera en principe selon les règles de l'économie de marché et aura la capacité d'effectuer pour l'ensemble des entreprises industrielles et de services estétiment et étapaches. vices soviétiques et étrangères toutes la gamme des opérations financières et bancaires, que ce soit en roubles ou en devises.

Outre le Crédit Lyonnais, les quatre autres établissements occi-dentaux sont le Créditanstalt Bankdentaux sont le Creditanstait Bankverein (Autriche), le Kansallis
Osake Pankki (Finlande), la
Banca commerciale italiana (Italie) et la Bayerishe Vereinsbank
(RFA). Du côté soviétique, on
trouve le Vnechconombank (banque pour les affaires extérieures),
le Promstroibank (banque sectorielle de l'industrie) et le Sberbank
(banque fédérative des crisess (banque fédérative des caisses

d'epargnes).

Les négociations qui ont mené à la création de cette première banque consortiale auront duré plus d'un an. Ayant accepté le principe an printemps 1988, les autorités soviétiques semblent avoir longuement hésité sur le nombre des établissements autorisés à participer à d'épargnes).

l'événement ainsi que sur leur nationalité. En l'absence d'une loi bancaire régulant une activité de marché, les financiers soviétiques marché, les financiers soviétiques et occidentaux ont également du faire preuve d'imagination. Après de longues discussions, il a été décidé que les banquiers occidentaux détiendraient 12 % du capital de la nouvelle entité chacun (soit ensemble 60 %), le reste étant réparti entre les trois banques soviétiques. L'établissement sera dirigé par un conseil d'administration et un directoire. Le Crédit tion et un directoire. Le Crédit lyonnais aura droit à un siège au conseil. Les objectifs qui ont été fixés au nouvel établissement concernent le financement de sociétés mixtes d'investissements et de projets industriels ou de services. La banque exercera égale-ment une activité de service en matière de conseil financier. Nul doute que les règles qui prévau-dront à l'octroi d'un crédit seront calquées sur celles qui prévalent en Occident. L'International Moscow Bank aura donc un rôle pédagogi-que important dans un système économique qui ignore pour l'ins-tant la notion de rentabilité.

Pour le Crédit lyonnais, dont la présence en Union soviétique remonte à 1981, cette implantation est aujourd'hui considérée comme est aufout un considere comme prioritaire. « Avec l'avènement de la perestroïka, près de dix mille organismes soviètiques ont accès à l'Occident. Une implantation locale permet d'apprécier la valeur du risque représenté par ces nouveaux intervenants et ouvre un immense marché à nos industriels >, explique-t-on an Crédit

## Pour 900 millions de francs de contrats

# Alcatel va moderniser les téléphones marocains

de notre envoyée spéciale

Alcatel a conclu, vendredi 20 octobre, à Rabat une série de contrats pour l'équipement et la modernisation du réseau marocain des télécommunications d'une valeur de 900 millions de francs. Il s'agit de l'un des plus gros contrat d'Alcatel depuis plusieurs années. L'ensemble représente presque un quart du chiffre d'affaires du groupe à l'exportation. Signé à l'occasion de la visite au Maroc de M. Paul Quilès, ministre français des PTT, ces contrats seront pour une large part financés grâce à des crédits à conditions préférentielles dans le cadre du protocole financier franco-marocain.

Alcatel s'est engagé à fournir, à installer et à mettre en service d'ici 1992 quelque 147 000 lignes téléphoniques (sur un total de 930 000 lignes prévues à cette échéance). Le groupe livrera, pour ce faire, des centraux modernes de type Alcatel E-10 semblables à

valeur de 350 millions de francs. Il devra en outre assurer la transmis sion et le raccordement des lignes jusqu'à l'usager final, cette dernière partie, estimée aux alentours de 500 millions de francs, devant encore faire l'objet d'ultimes négociations. Alcatel fournira également par le filiale Submanage le ment par sa filiale Submarcom les équipements permettant au Maroc de s'associer au projet de câble sous-marin à fibre optique reliant le Maroc au Portugal et à la France, et ultérieurement à la Grande-Bretagne, pour un montant de 35 millions de francs.

ceux installés en France, pour une

Enfin Alcatel CIT installera (pour 25 millions de francs) le premier réseau marocain de transn sion de données par paquet desti-nées à la clientèle des entreprises équipées d'ordinateurs. Ces contrats largement aidés par la France devraient permettre au Maroc de rattraper en grande par-tie le retard accumulé dans les télé-

**VÉRONIQUE MAURUS** 

# Le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis redonne confiance aux marchés financiers



angmenté de 0,2 % en septembre, confirmant un certain ralentisser l'inflation. La hausse des prix avait été nulle au mois d'août, et limitée à 0,2 % ca juin et juillet. Ce bon principalement pa la modération du prix des carburants, qui a diminué de 2,2 % en septembre, après avoir augmenté de 21.2 % entre janvier et mai. En un an nbre 1989 comparé à septembre 1988, la hausse est de 4,3 %. Elle avait atteint ou dépa les 5 % de mars à

# Cap Gemini Sogeti modifie son capital

mière société de services informatiques en Europe, change son capital. Elle se dote des moyens nécessaires pour rester dans le peloton de tâte mondial.

Une des forces de Cap Gemini Sogeti est sa capacité d'analyse du marché informatique. Sa lecture des grands mouvements en cours dans le service informatique est limpide : les perspectives de crossance de ce métier (20 % en 1988), înfiniment plus intéressantes que celles du matériel informatique (5 %), sont telles qu'elles suscitent de multiples convoitises. Et en particulier, celle des « gros » : les grands cabinets d'audit, bien sûr, mais aussi les constructeurs informatiques eux-mêmes qui cherchent aussi les constructeurs informatiques eux-mêmes qui cherchent ainsi une échappatoire au ralentissement de leur spécialité traditionnelle. IBM, n'achète-t-il pas à tour de bras des sociétés de logiciel? Dans cette perspective, les dirigeants de Cap Gemini Sogeti — qui veulent faire partie du peioton de tête — pensent donc qu'il est indispensable de grossir.

« Le marche monatat des services informatiques se chiffre à quelque 40 militards de dollars en 1989. Nous en détenons 2,5 % mais il faut augmenter ce pourcentage. Dès lors on parle de chiffres d'affaires qui s'exprimeront en disaines de militards de fennes. E'échille de condition de l'échille de condition de le condition de l'échille de l'éc francs. L'échelle de grandeur change, explique-t-on chez Cap. D'où la nécessité d'avoir de l'argent. « Jusqu'ici, j'avais 52 % de Sogett qui, lui-même, possède 51 % de Cap Gemini Sogeti. Cette structure pose quelques problèmes », expose M. Serge Kampf, président fondateur de l'entreprise.

Gemini Sogeti

Ce montage permettra la constitution d'un trésor de guerre d'une dizaine de milliards de francs grâce à des augmentations de capital – qui feront entrer de nouveaux actionnaires, baptisés partenaires ». Ceux-ci devroni être, « de préférence, non financiers » et pourront venir de divers horizons sectoriels (les télécoms, par exemple) ou géographiques (même les Japonais sont acceptés). L'aboutissement de cette démarche pourra prendre du temps - « entre zéro et cinq ans » - mais celle-ci ne devra pas entraver la rentabilité du groupe.

Cap Gemini Sogen, table cette année sur une croissance de 20 % de son chiffre d'affaires (à 7 milliards) et de son résultat : 520 millions.

FRANÇOISE VAYSSE

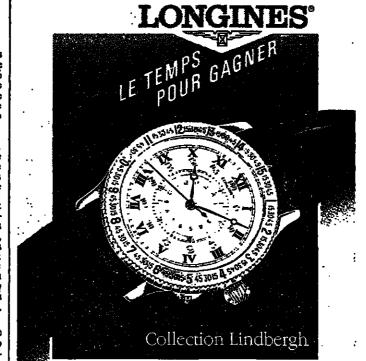

Pour rester parmi les premiers mondiaux Cap Gemini Sogeti, prelière société de services
réprintatiques en Europe,
hange son capital. Elle se
pas, selon eux, et des acquisitions seront nécessaires.

« Le marché mondial des services informatiques se chiffre à quelque 40 milliards de dollars en 1981, Nous en détenons 2,5 % actionnaire à 60 % de Cap Gemini Sogeti

En effet, la moindre augmenta-tion de capital, s'il ne la suivait pas, risquait de lui faire perdre le contrôle de l'entreprise. Nous

# RELEVE AQUIT

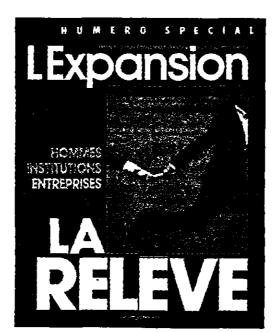

La France bouge. Partout la relève se prépare. La relève des hommes et des idées, la relève des entreprises et des institu-

tions. Comment se fait-elle? Qu'apportera-t-elle? Quelles sont les 100 personnalités qui vont compter demain? Quels sont les hommes nouveaux qui vont réveiller les régions? Quelles sont les idées économiques qui s'imposent? La relève

et ses enjeux. Un numéro spécial de l'Expansion. L'Expansion, en vente chez votre marchand de journaux. 35 F.

LE PREMIER JOURNAL ECONOMIQUE FRANÇAIS.

له المنه المنه المنه



# ÉCONOMIE

Malgré un financement imprécis

# Le président de la RATP lance la nouvelle ligne de métro automatique Tolbiac-Saint-Lazare

M. Christian Blanc, PDG de la RATP, a voulu, le jeudi 19 octobre, dissiper a la confusion entretenue sur les décisions du conseil des ministres du 13 octobre » à propos de la future ligne de métro automatique Méteor qui irait, dans un premier temps, de Tolbiac jusqu'à la gare Saint-Lazare via la gare de Lyon, il a tenu à ce sujet sa première conférence de presse depuis sa nomination, en février dernier, et il a affirmé avec force : « Méteor est décidé et nous nous sommes mis au tra-

Ce « métro est-ouest rapide » est destiné à mettre fin à la saturation de la ligne A du RER sur son tron-con central entre gare de Lyon et Auber. Méteor comprendrait une section de 8 kilomètres entre Tol-biac et Gare-Saint-Lazare, avec six stations intermédiaires (Dijon, Bercy, Gare-de-Lyon, Châtelet, Pyramides, Madeleine), une section de 1,7 km à l'est de Tolbiac vers Maison-Blanche avec une station intermédiaire (Tolbiac-Nationale), une section nord-onest de 5,4 kilo-mètres de Gare Seint Leaung mètres de Gare-Saint-Lazare à G a b r i e 1 - P é r i - Asnières-Geanevilliers se raccordant à la ligne de métro nº 13 bis.

La ligne Méteor serait exploitée avec un matériel entièrement automatique, sur paen, composé de rames de sept voitures sans sépara-tion entre elles, qui pourraient se succéder à un intervalle de 85 secondes. La vitesse commerciale serait de 40 km/h et la capecité optimale de 35 000 voyageurs à l'heure. Les sociétés Matra et GEC-Alsthom seront mises en concur-rence pour la conception et la fabri-cation des automaismes. Le coût de la ligne Maison-Blanche-Tolbiso-Saint-Lazare-Gabriel-Péri est évalué à 5,5 milliards de franca ou à 6,7 milliards de francs si le prolongement était assuré jusqu'à Porte-d'Orléans. Le prix du maté riel roulant est grossièrement estimé à 1,3 milliard de francs.

Des informations concordantes laissent à penser que le financement de Méteor n'est pas bouclé, contrai-

rement à celui de la ngue note de la SNCF dont le tunnel entre les gares de l'Est, du Nord et la gare Saint-Lazare, permettra de réaliser une nouvelle liaison RER entre la Défense et la banlieue Est. En effet, le gouvernement, qui a depuis le printemps permis de financer pour 40 % la ligne D du RER de la SNCF entre sare de l'uve et les Halles de rement à celui de la ligne Eole de la entre gare de Lyon et les Halles de Meteor entre Maison-Blanche et gare de Lyon, ne veut pas participer à cette hauteur à la section gare de Lyon-gare Saint-Lazare de Meteor qui aboutirait à faire coexister trois tunnels (ligne A, ligne D et Meteor) entre la gare de Lyon et Châtelet-les Halles.

#### Priorité: la sécurité

On parle senlement d'une contri-On parie seniement d'une contri-bution symbolique, la quasi-totalité de l'addition étant assurée par la région Ile-de-France et par la Ville de Paris (le Monde du 14 octobre). M. Blanc a répondu à ces alléga-tions en citant les propos tems le 18 octobre à l'Assemblée nationale par le premier ministre. « Je ne crois pas trahir en le disant la pen-sée du maire de Paris, a déclaré celui-ci. L'Etat s'associera avec la ville et la région pour le projet Meteor (...), un accord de principe est acquis si certains points restent à déterminer.

Interrogé sur ces financements imprécis, le PDG de la RATP a répondu : « Ce n'est pas mon pro-blème. » Il a précisé que l'équipe chargé de superviser Meteor avait été constituée et que la RATP serait chargée par la SNCF de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le tunnel de la ligne D du RER qui flanquera le tunnel de Meteor. Il souhaite que celui-ci fonctionne en 1995.

M. Blanc a aussi abordé le sujet qui lui tient le plus à cœur : la sécu-rité dans le métro. Il a précisé le rôle du groupe d'intervention et de pro-tection des réseaux (GIPR) dont il a décidé la création. « Ce groupe sera constitué d'ici dix-hult mois de cent vings agents recrutés sous le statut de la RATP. Ils seront de gabarit imposant, entraînés aux arts martiaux, d'une courtoisie extrême, en tenue et équipés d'une matraque. (...) Mon objectif n'est pas la répression, ais la préven-tion.»

Qu'adviendra-t-il des ventes à la sauvette dans les couloirs du métro? « Pas question de laisser le métro se transformer en souks. Le Parlement devrait bientot examiner un projet de loi autorisant la RATP à saisir les marchandises RATP à saisir les marchandises exposées afin de ramener le phénomène à des proportions raisonnables. > Et les musiciens ambulants? « J'appartiens à une génération qui les alme bien, mais nous arrivons là encore à l'excès. Nous avons décidé de laisser jouer les musiciens à condition qu'ils n'utilisent nas d'amplificateurs. n'utilisent pas d'amplificateurs D'autre part, nous sommes prêts à donner un agrément à certains groupes comme ces latinoaméricains remarquables qui jouent à la station Saint-Michel en

arborant un badge de la RATP. » Les quêtes et la mendicité? Notre action répressive sera dosée, a conclu M. Blanc qui a invité les journalistes à admirere la ligne de métro n° 4 (Orléans-Clignacourt) débarrassée de ses graffitis et de ses dealers, symbole de l'action qu'il entend mener dans

Aeroflot achèterait dix Airbas. – La compagnie aérienne soviétique Aeroflot aurait choisi d'acheter dix exemplaires de l'Airbas A-310. Le contrat atteindrait un montant de 620 millions de dollars (4 milliards de francs). de doilars (4 miniaris de trans).

Cette vente examinée par le

Cocom, organisme multinational
chargé de vérifier que les exportations de technologie occidentale ne
risquent pas d'être utilisées à des
fins militaires.

Elle devrait être autorisée, moyen nant certaines précautions, puisque la compagnie est-allemande Inter-flug et la compagnie tchécoslova-que CSA ont acquis des Airbus dont les réacteurs et les ordinateurs seront entretenus par des sociétés occidentales.

□ PRÉCISION. — A la suite de l'article « Les usagers sont victimes de la surenchère entre compagnies » (le Monde du 17 octobre), Air France nous indique qu'il existe un tarif à 685 F entre Paris et Londres (assorti de conditions limitatives d'utilisation), du type du Bruxelles-Londres évoqué dans

Les deuxièmes « Journées prospectives » du « Monde » à Lyon

# Trois mille étudiants et cadres à l'affût des changements de comportement

Les deuxièmes « Journées prospectives » du *Mande* – ouvertes par un colloque sur le thème « Capital humain et efficacité industrielle », auquel ont participé MM. Michel Noir, député du Rhône, maire de Lyon, et Enrique Baron Crespo, président du Parlement européen (le Monde du 19 et du 20 octobre) - ont séduit les étudiants des universités. IUT et grandes écoles d'ingénieurs ou de gestion : plus de trois mille d'entre eux. auxquels s'étaient joints des cadres en activité, ont en effet participé à une ou plusieurs des manifestations organisées mercredi 18 et jeudi 19 octobre à Lyon.

## de notre bureau régional

Certains étaient venus de loin comme ces étudiants d'un IUT du Creusot (Saone-et-Loire) qui avaient affrêté un autocar pour l'occasion. De très loin, parfois, puisque plusieurs étudiants de l'université technologique de Compiègne étaient présents. Mais les plus gros bataillons apparte-naien tévidemment aux grandes communautés universitaires de la région Rhône-Alpes : Lyon, Gre-noble, Saint-Etienne et Cham-

béry. En facilitant le déplacement des étudiants de ces villes, la région et la SNCF ne leur ren-daient pas sculement un service : elles donnaient une signification concrète à la notion de réseaux de villes si fréquemment mise en avant en ces temps de construc-tion d'une nouvelle identité régio-

#### Un «supplément d'âme »

One venaient-ils chercher dans ces discours et ces débats où foisonnaient heureusement les témoi-gnages? A l'évidence, un bilan sur les formations qu'ils sont en train d'acquérir et un aperçn sur les changements, réels on supposés, qu'ils découvriront peut-être demain en s'engageant dans une activité professionnelle. Les propos qu'ils ont entendus à l'occasion de l'un ou de l'autre des carrefours ont pu leur révéler que certains comportements sont en train de changer.

Un exemple au niveau de la formation : des industriels lancés à la chasse des jeunes diplômes affirment que, s'ils se soucient toujours des compétences techni-ques, ils voudraient aussi que leurs cadres affichent ce « supplément d'ame - que les sciences humaines, notamment, penvent leur accorder. Des cadres compétents et épanouis à la fois, capa-bles de communiquer, de dialoguer, de jouer les conciliateurs,

Lasfargue, directeur d'IFG Techpologies, dans son introduction.

Des cadres et des techniciens parlant évidemment plusieurs langues, aptes à « comprendre la culture des autres -, capables, enfin, de s'adapter aux évolutions géographiques ou professionnelles. Cet autre objectif, tous les partenaires concernés, universitaires et industriels, se sont déclarés dési-reux de l'atteindre. Leurs efforts sont manifestes. Reste peut-être encore à convaincre les intéressés : les étudiants français jugés encore - trop pantou-

flards ».

Même les dirigeants de PME-PMI, du moins celles dont la dynamique est fondée sur les nou-velles technologies ou les services de conseils aux entreprises, révent de cadres motivés disponibles physiquement et intellectuelle-

A défaut de pouvoir séduire leurs futurs collaborateurs par le niveau des salaires, elles offrent à ceux-ci la possibilité d'exercer des « responsabilités à risques ». A considérer l'affluence qu'ont connue les tribunes, dans les-quelles plus d'une douzaine de grands groupes industriels — publics ou privés — exposaient leur stratégie de développement pour les prochaines années, les étudiants n'ont manifestement pas tous fait leur choix : entre le - confort - de la multinationale et l'« aventure » de la PMI.

#### Le conflit chez Pengeot

# Le 19 octobre, la production de l'usine de Sochaux a progressé de 15 %

La production de l'usine Pengeot de Sochaux a progressé de 15 % au cours de la journée du jeudi 19 octobre, selon la direction, qui assure que mille trois cent cinq véhicules sont sortis des chaînes, soit 71 % de la production normale. Vendredi matin, des défilés ont en lieu dans l'usine alors que le nombre de grévistes paraissait stable.

A Mulhouse, la situation est confuse. Après une assemblée

générale, le comité d'organisation était toujours en réunion vendredi matin alors que la lassitude paraît de plus en plus visible parmi les

teurs des deux usines doivent adresser aux grévistes une lettre expliquant les propositions sala-riales annoncées lundi et pronant la réconciliation »..

D Crédit-formation: les partenaires sociaux écrivent à M. Laignel. — Les syndicats et le CNPF se sont rencontrés le jeudi 19 octobre pour examiner le dossier du futur crédit-formation pour les adultes, défini dans une lettre par M. André Laignel, secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle. Le dispositif prévoyant un doublement de l'actuel congé individuel de formation à l'usage des saladuel de formation à l'usage des sala-riés d'un niveau inférieur au CAP, les partenaires sociaux, à l'exception de la CGT, se préoccupent des besoins de financement. Re ont décidé de constimancament, is ont decade de consti-tuer un groupe de travail paritaire pour en faire l'évaluation et ont décidé d'adresser, à leur tour, une lettre à M. Laignel, pour demander à l'Etat de prendre en charge le financement des



Danu DE BENEFICIE

UE FRANÇAIS.

# Le Monde DOSSIERS DOGUMENTS

OCTOBRE 1989

NUMÉRO SPÉCIAL

# PREMIER DOSSIER - 12 PAGES



# LES PAYS DE L'EST

- ◆ L'explosion du bloc de l'Est.
- ♦ Le nouveau départ de la Pologne.
- ♦ Hongrie : les défricheurs de l'Est.
- ◆ RDA, Tchécoslovaquie : les réfractaires de la perestroïka.
- ♦ L'Albanie et la Yougoslavie : les inclassables.
- ◆ Roumanie : une dictature aveugle et sourde.

# SECOND DOSSIER — 4 PAGES

# 1929-1989: KRACH ET BOOM

- ♦ L'économie mondiale d'une crise à l'autre.
- ◆ La tourmente boursière d'octobre 1987.
- ◆ Des retombées inattendues : l'envol de la Bourse, l'assainissement financier.
- ◆ L'embellie : la reprise de la consommation et de la croissance.

15 F EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX





Le Monde, point de rencontre des grandes ambitions.

## Important organisme de reconvrement

RECHERCHE POLE SON SECTION CONTENTIONS

#### TITULAIRES D'UNE LICENCE **OU MAITRISE EN DROIT**

(option droit privé)

- Age maximum 25 ans.
- Dégagés des obligations militaires. Horaire hebdomadaire : 39 heures.

Les candidatures manuscrites accompagnées d'un CV détaillé devront être adressées à : U.R.S.S.A.F. de Paris : Direction du personnel, 3, rue Franklin, 93.518 Montreuil Cedex.

## **Bernard Julhiet Ressources Humaines** en Rhône-Alpes : l'accélération

Les accords Groupe Bernard Julhiet/Groupe Aviso/Réussites, passés à Lyon en juin 88, ont prouve leur solidité.

- A l'échelon national et régional se sont développées des synergies :
   au niveau des métiers matrisés par des sociétés du Groupe : conseil en développement, recrutement, formation, marketing téléphonique. - à celui des relations entre les équipes de Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nice.
- Au plan plus particulier du recrutement, le Groupe Bernard Julhiet veut «accéléren à Lyon et gagner une position en phase aussi bien avec sa dimension nationale (35 consultants recrutement en France) qu'avec son ambition européenne. Nous recherchons donc trois

## Consultants en recrutement à Lyon

Connaissant bien la région, ses entreprises, ses hommes, vous avez idealement une experience recrutement acquise en entreprise ou en cabinet, ou bien quelques annees passées dans le conseil en développement ou en formation vous ont donne le goût de notre mêtier. Ou alors, vos responsabilités en entreprises vous ont conduit à recruter, à former, à manager des hommes et notre mêtier vous attire. Nous sommes très ouverts.

Autonome, responsable, aussi efficace dans la conquête de clients que dans la recherche de candidats par tous les moyens existants, vous pourrez vous appuyer sur un des premiers groupes français de conseil, filiale du premier groupe de communication en France, Eurocom. Jean Masson, Directeur Général du Groupe Bernard Julhiet, en étroite collaboration avec Michel Rollin, rencontrera à Paris ou à Lyon, ceux d'entre vous dont les candidatures seront les plus convaincantes

Merci d'adresser lettre, CV, photo et rémunération actuelle sous référence RA-01 (à noter sur courrier et enveloppe) 2, quai du Commerce - 69009 Lyon.



BERNARD JULHIET RESSOURCES HUMAINES RHONE ALPES

🚅 Paris - Lyon - Lille - Strasbourg - Nice 🗕

# AGENDA **IMMOBILIER**









Megève en Voisin

66, Champs-Élysées - 75008 Paris |

Au cœur d'une station-village typiquement savoyarde, votre appartement 2 pièces tout équipé proche des pistes et des commerces,

(1) 42.25.25.25 ntation sur PRAZ-SUR-ARILY Nom Tél. Bur.



(1) 42.25.25.25 Bon documentation sur FORCALQUEIRET Nom.

Adresse 66, CHAMPS-ÉLYSÈES-75008 PARIS

# Le Monde L'IMMOBILIER

#### appartements ventes 5° arrdt 94 Val-de-Marne PRIX INTÉRESSANT PRIX INTÉRESSANT M- GOBELINS **YINCENNES**

as P., emres, emps. douche, w.-c. 75, RUE BROCA il/dimenche 14 h-17 l Mª CHATEAU OU RER ., 2 chbres, entrée, cu beins, w.-c., s/nse 24, RUE DE L'EGLISE ampdi/dimanche 14 h-17 ( 9° arrdt ST-MAURICE ST-MALRICE
Particular venda Appea
grand STANDRIG sur Manstad sur lie, tace moulin class
57 m², balcon + perking.
Prix: 18 000 F le m²,
Tå: : barcer 43-78-46-75,
lomicile sp. 20 h 48-88-68-6 152 m², très bon étet M ST-GEORGES m. p. de t., tt cft, 4°, li. à manger, 4 chbres, c.

achats 14° arrdt Rech. URGENT 110 140 m² Paris préfère Br. 6ª 7°, 14°, 15°, 16°, 4°, 12°, 8° PAE COMPTANT. Tél.: (1) 48-73-35-43

Tribs tel imm. 1900
VUE AGRÉASLE
GRAND 8 P. t. cft +
UDETTÉ (peintures à pré-voir). Px 5 500 000 F
Tél. : 43-20-26-35
MARTINE MINOSELER locations meublees 15° arrdt demandes 99, RIJE DE JAVEL

M• CONYENTION imm. nfc. tt cft, soleil, 3 P., entrée, cuis., bains,

Proche LANNION, Architec trog moderna, esseture bois 6 poss + mezzan. + office + garage. Jardin paysagé. 2 km de la mar. 550 000 F. Tál. : (16) 96-35-69-58. ST-GERMAIN-EN-LAYE P. à p. près chittesu, RER. DUPLEX 185 m² aur jerdin dens hôtel part, style XVII°.

**ASSOCIATIONS** 

**CHERCHE 200 BÉNÉVOLES** 

Pour compléter ses équipes d'écoute

et continuer à apporter un secours psychologique par téléphone 24 h sur 24. (Paris, Boulogne, Bagnolet, Evry). Si ce bénévolat vous intéresse,

Stages francophones de nédecine traditionnelle au /letnam : Asso CHU/FV, 1 bls, bd italiens, Paris.

SOS AMITTÉ BP 160, 92105 BOULOGNE-BILL. CEDEX.

Sessions

et stage

JAPONAIS INTENSI per la suggestopédie 8 nov. au 1° déc. 89, m Contactes : MATSUMO

PEUPLE ET CULTURE

PEUPLE ET CULTURE REGION PARISSENSE orga-niss un cycle d'écriture de 10 édences à compter du 7 novembre, 18 h. Lieu de l'ansier : Peuple et culture région Paris, 108, rue St-Maur, 75011 Paris. Rens. et ins-cription : 43-38-48.00.

- SOSANERE

# fermettes A VDRE fermette rénovée. 15 mn sortie autorouse Sud Bourges, 110 m² habitab, 3 ch., chifi. cent. 1 000 m² terr. clos. Px: 400 000 F. 48-55-34-06 ap. 20 h 30.

propriétés vendre. 1 500 000 F ou à louer 6 000 F/mens. **150 SUD PARIS** 

POUR NOTRE CLIENTÈLE EUROPÉENNE, PROPRIÈTES, DOMAINES, CHATEAUX, EXPERTISES GRATUITES DISCRETION ASSURÉE. Demender personnellerne EMILE GARCIN Tél.: (16) 90-92-01-58, FAX: (16) 90-92-39-67, TELEX: 432 482 F.

ILE D'OLÉRON

viagers F. CRUZ 42-66-19-00 Garantie financière 5 000 000 F, 48 ans expér. Estimation gratuite. Rente indexée. Aventage fiscal.

bureaux Locations

VOTRE SEGE SOCIAL **DOMICILIATIONS** 

## propositions diverses

# INTÉRIMAIRES **MANPOWER: PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES**

Vous avez été intérimaire Manpower au moins 4 mois entre le 1er mars 1988 et le 28 février 1989.

**Vous avez droit** à une participation aux bénéfices.

Vous êtes 25108 dans ce cas.

Venez vite chercher votre titre de participation à votre agence, pour encaissement rapide.



## D'EMPLOIS

# Journe terrime 28 ens SECRETAINE BREGTION

**DEMANDES** 

Homme 30 ans. DJCE JURISTE FISCALITÉ (4 ans) rech. cabinet e enciées pour poste fiscaliste 31-74-76-69.

Cadre commercial trilingue français / anglais / allemand aux négociations avec Chaînes & Dapertment Stores > su visa travell, rech. poste de responsab. Ecrire sous e nº 6025

LE MONDE PUBLICITÉ
5. na de Montessay

Conférences initiation et mystike en Occident. IPAG, 184, bd St-Germain. Parie 6°, 20 h 30.

COURS DE CORSE A PARIS : LYCÉENS, ADULTES TÉL.: 43-07-23-87 CULTURA VIVA. Appels Cours

8 oct. au 1 nov. 1969 : l'Afriqu Rencontras cinématographique 1-ÉCOLE ET LA VILLE
15. INE DENIAL-CRESCOVE
7501 PRI. TE: 1-2-65
COURS A PETITIS EFFECTIFF
(Ar à terminal)
DES DESCRIMATIS DISCRIMEDE
LIKE FERMACION AND ELEVE
AUX RESONS DE CHAQUE ELEVE de Carcinome. T. : 68-78-62-33. COMPAGNE PROFESSIONNELLE RECRUITE POUR SON ÉCOLE DE THEATRE : ELEVES COMEDIENS. CREATION RÉGIONALE SUR UN CONTE DE BUZZATL RENSERC. : (16) 1 60-14-46-74.

# L'AGENDA

Bijoux

Cours

**ACHAT OR** actuellement 20 % de réduction GILLET 19, rue d'Arcole 75004 PARIS Tél. : 43-54-00-83

5, rue de Montteeuy 75007 Paris. ou télécopier su 19-1-404-847-0557. Garde d'enfants Recharche

ETUDIANT (E)

OUARTTER RÉPUBLICUE
pour garder enfant 7 am
Lundi au vendredi de
17 h 30 à 19 h 30, samed à
18 h 30. Sérieuxes), affectissudian), surveillance traveil
scolairs. Accompagnement
activités aportives samed.
Réf. exigées, Libre de suite.
Tél. à c /o 19 h 30
48-96-11-33

automobiles ventes (de 5 à 7 C.V.)

Vds ALIDI 80 1.8 litre S., février 88 38 000 km, gris pierre métal. Alerme, intousee, 6quipement radio, 70 000 F. Tél.: (16) 38-64-24-74 de 8 à 11 C.V.

BMW 620 i gris métallisé Modèle 1984 Moteur 52 000 km 43 000 F Tél. bur. 42-61-62-63 A vendre DS 20 Année 1968 deaux, int. culr noi 119 258 km (origine) Tél.: 42-35-48-08 (après 19 h) 25 000 F

Vacances TourismeLoisirs

SKI DE FOND HAUT-JURA 3 h de Paris per T.G.V.

Yves et Liliane vous accusi-lent (14 pers. mexi) dans ferme du XVIII s., conforts-blement rinovée, chibre avec s.d.b., w.-c., table d'hôtes, cuis. mijotés et légère, pain maison cuit su feu de bois, Ambieros sympathique. De Ambieros sympathique. De 2 200 F à 2 700 F per pers. et semaine tt compris, pension complète + vin, moniteur et matifiel de etc. Tél.: (16) 81-38-12-51 ou écrire: Le Crêt-l'Agnesu, 25650 MONTBENOIT.

CONTINENTAL SCHOOL
OF ENGLISH
fondée en 1988
Appranaz à parler et écire
l'anglais couramment avec
confiance. Fetits groupes,
programme cultural complet,
contrôle continu des progrès
de chaque élève
Continental School of
English, 2, Warrior Squire,
Hastings, G-B.
761.: 19-44-424-4444078.

JOURNAUX

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

## PERFORMANCES MOYENNES ANNUELLES DES SICAV AXA DEPUIS LEUR CRÉATION

| SICAV OBLIGATIONS              |                                 |                                              |                           | SICAV ACTIONS                  |                              |                               |                            |                             |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| DROUOT<br>SÉCURITÉ<br>OCT 1979 | DROUOT<br>SÉLECTION<br>MAI 1984 | MUTUELLES<br>UNIES<br>SÉLECTION<br>FÉV. 1984 | AXA<br>EUROPE<br>DÉC 1986 | DROUGT<br>INVEST.<br>JUIN 1970 | DROUGT<br>FRANCE<br>OCT 1978 | MEDITER-<br>RANÉE<br>OCT 1985 | AXA<br>INVEST,<br>DÉC 1986 | AXA<br>VALEURS<br>SEP. 1988 |
| AKA                            | A¥A                             | 八                                            | Aka                       | APA                            | APA                          | AKA                           | AHA                        | <b>₩</b>                    |
| +16,55%                        | +12,82%                         | +12,28%                                      | +11,00%                   | +15,41%                        | +23,85%                      | +20,74%                       | +11,23%                    | +20,739                     |
| (°)<br>+7,58%                  | (°)<br>+3,91%                   | (°)<br>+4,00%                                | (*)<br>+3,30%             | (°)<br>+8,33%                  | (°)<br>+7,94%                | (°)<br>+3,10%                 | (*)<br>+3.30%              | -                           |

(\*) INFLATION DEPUIS LEUR CRÉATION

# PERFORMANCES MOYENNES ANNUELLES DES SICAV AXA DEPUIS 6 ANS

| DROUOT SÉCURITÉ | DROUOT INVEST. | DROUOT FRANCE |
|-----------------|----------------|---------------|
| +14,43%*        | +14,02%"       | +26,81%"      |
|                 | L              | <u></u>       |



## Les SICAV AXA

Des performances sur le long et le moyen terme, la qualité reconnue de l'équipe de gestion financière.

Au 30/06/89 - coupon net inclus réinvesti.
Inflation, taux moyen sur 6 ans: +4,59%.



service minitel 3616 AXA

Situation au 29.09.1989 36,18 % 15,87 % CREDINTER 38,68 % 16,70 % FRANCIC 72,36 % 26,06 % 29,47 % 23,62 % 9,40 % TECHNOCIC 1.200,11 34,78 % 11,71 % JAPACIC 40.92 % 12,03 % AURÉCIC (tres rattachés à l'or) 11,83 % 1.417.70 15.80 % **EUROCIC LEADERS** 1.128.54 \*\* 12,85% 165.42 19.66 % 6,56 % EPAPOIC & CAPITACIC 10.108,92 \*\*\* 4,42% SECURICIC : CAPITAGE \*\*\*\* 2,04 % OBLICIC MONDIAL 4,99 % o ddrangáras) OBLICIC MONDIAL ÉCUCIC (obligations en E.C.U. 1.133,57 10,92 % 2,44 % of monneies guroptennes OBLICIC-PÉGIONS (obligations 1" catégorie) 1.038.44 19,92 % 5,61 % JEUNEPARGNE 239,76 20.61 % 7.06 % SÉCURICIC (montaire, perfouters, capitalisa 13,89 % 6,07 % ÉPARCIC (monétaire, parso 14,53 % 6,41 % **GROUPE CIC** 6,49 % 14,72 % 5.612,76 16,21 % 5,68 % **ASSOCIC** 1.156,84 15,59 % 4,91 % \* Crèée le 05.09.88 \*\* Créée le 23.12,88 \*\* Créée le 01.03.89 \*\*\* Créée le 05.07.89 D'autres Sicav court tenne sont disponibles dans cartaines banques du Groupe CIC.

## Banques CIC. En intelligence avec vous.

Tél. ,

Pour tous renseignements, adressez-vous à la benque du Groupe CIC le plus proche ou renvoyez ce bon à découper à Christine Joffet, BP 207, 75452 Paris Cedex 09, tél. (1) 42.80.93.20.

Veuillez m'adresser votre documentation sur les Sicav.

THE CANADA CANAD

Nom.

Les SICAV Court terme
des Banques Populaires

Votre objectif:

| Votre | Court terme |

889,93

BANQUE POPULAIRE

UNE ENERGIE NOUVELLE EN FRANCE



Le conseil d'administration, réuni le 17 octobre sous la présidence d'Alain Dupont, a examiné la situation semestrielle au 30 juin 1989.

Le chiffre d'affaires économique (hors tazes) du Groupe Colas réalisé dans le premier somestre 1989 s'est élevé à 4,9 milliards de francs, en progression de 17% par rapport à celui du premier somestre de l'année dernière.

En Europe, et particulièrement en France, le temps exceptionnellement sec a permis de réaliser les travaux routiers plus tôt dans l'année. En Amérique du Nord, en revanche, la pluviosité a ralenti les chantiers au cours du premier semestre.

L'activité du Groupe continue de s'accroître dans les pays industrialisés, e particulier aux Etats-Unis ainsi qu'en Europe, avec des développements en Esp gne et en Belgique, tant par les implantations anciennes que par des affaires nos vellement reprises.

Le Groupe a poursuivi son extension vers les activités liées à l'environnement de la route, entre autres dans les marquages au sol et dans les panneaux de signali-

Le bénéfice du premier semestre de la société mère s'est élevé à 71 millions de franca, coure 51 millions de franca au premier semestre de l'aunée dernière. Le résultat consolidé à fin juin, qui est de 900 000 F, n'est pas représentatif

de l'emegnité de l'exercice du jair du caractere sancamer de l'activité.

Pour l'ensemble de l'exercice, et compte tenu de l'acquisition à fin mai 1989 de la société américaine LA.H., le chiffre d'affaires économique (hors taxes) du Groupe devrait s'élever à environ 11,5 milliards de francs, contre 10 milliards de francs en 1988. La progression du bénéfice consolidé, qui avait attaint 298 millions de francs en 1988 (sans consolidation de Cofiroute), pourrait être du même

Dans l'ensemble du monde, les besoins de construction et d'entretien des réseaux routiers sont comidérables. En France en particulier, le trafic des camions sur les grands aues a progressé de plus de 40 % au cours des quaire dernières années. Les efferts d'équipement devront être poursuivis sous peine de freiner les échanges interindustriels, de voir dériver les flux économiques vers d'autres pays européens et de diminuer la création d'emploi.

Le Monde

**PUBLICITÉ FINANCIÈRE** 

Renseignements:

45-55-91-82, peste 4330



DISTRIBUTION DISTIQUE
(1) 48-55-42-14

17, rue Hoche, 92240 MALAKOFF

SC.PO
La première préparation de France depuis 1967

par correspondance
CEPES

77, rue Chertes Latitus
22200 HEULU SUR SEINE
47 45 09 19 - 47 22 94 94

- THE

**annuelle** 

## RÉSULTATS SEMESTRIELS

Le Conseil d'Administration, réuni le 12 octobre 1989 sous la présidence de M. Pierre DAUZIER, a arrêté les comptes consolidés du 1<sup>er</sup> semestre 1989 dont les principaux éléments sont rappelés ci-dessous :

| en millions de faturs                               | 1" semestre<br>1989 | l" samestra<br>1988 | Variatios<br>% | <b>Agsé</b> e<br>1988 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Chillre d'allaires                                  | 8739,6              | 7779,9              | +12,3%         | 157%,3                |
| Résultot courant avant impâts                       | 799,8               | 508,4               | +57,3%         | 1154,3                |
| Résultat courant après impôts<br>part du Groupe     | 364,1               | 237,6               | +53,2%         | 537,3                 |
| Résultat exceptionnel après<br>impôt part du Groupe | 99,6                | 208,3               | N.S.           | 208,8                 |
| Résultat set part du Groupe                         | 463.7               | 445.9               | .ZN            | 746.1                 |

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 8.739,6 millions de francs, en croissance de 12,3 % (et de 15,2 % à structure constante) sur le premier semestre de l'exercice 1988, et un résultat courant après impôts consolidé part du groupe de 364,1 millions de francs, en augmentation de 53,2 %, le premier semestre de l'exercice 1989 marque une progression très satisfaisante.

Le résultat exceptionnel après impôts part du groupe du premier semestre 1989 s'élève à 99,6 millions de francs contre 208,3 millions de francs au premier semestre 1988. Compte tenu des opérations engagées, le résultat exceptionnel de l'exercice 1989 devrait être proche de celui enregistré en 1987 et 1988, soit environ 200 millions de francs.

Pour l'ensemble de l'exercice 1989, un résultat net consolidé part du groupe d'environ 950 millions de francs devrait pouvoir être atteint, dont 200 millions de francs de résultat exceptionnel net, contre 746,1 millions de francs pour l'ensemble de l'exercice 1988, soit une progression d'environ 27 %.

Cantilla and the second and the seco



Common to the property of the figure of the world

# Le patronat part à la conquête du pouvoir local

Quelles peuvent être les relations entre les chefs d'entreprise et les pouvoirs locaux ? Le CNPF prend l'initiative et choisit le Jura comme laboratoire.

SICAV Court terme

hes Banques Populaires

Auton 107 107 1046

· 1888年 1888年

🗯 Tark .

ANCIERI

MORCZ (Jura)

de notre envoyé spécial Devinctie : quel département détient le record du nombre d'entreprises cotées au second mar-ché après la région parisienne? Réponse: le Jura avec huit entre-prises à la Bourse de Lyon.

Autre question : citez un dépar-tement où le taux de chômage est presque deux fois inférieur à la moyenne nationale. Réponse : le

Bien sûr, ces données et ces repères ne suffisent pas, à eux seuls, pour faire des 2 000 établissents, pour laire use 2 000 ciaous-sements de production de Dôle, Morez ou Saint-Claude des paran-gons de dynamisme économique mettant les 31 400 salariés qu'ils emploient à l'abri de toute menace.

Tout n'est pas rose. L'industrie mauvaise passe. Les activités de main-d'œuvre (lunetteric, meubles, travail du bois, pipe) ont tous les jours à déployer des prodiges d'ingéniosité commerciale et de productivité technique pour résister à la concurrence du Sud-Est aprictique

Et puis, les industriels, pour la plupart à la tête d'entreprises fami-liales (1), se heurtent au débauchage des firmes et commerces suisses et à l'agglomération de Genève, toute proche, redoutable-ment concurrentielle à trois titres : le niveau des salaires, le taux de change et les cotisations patro-nales. Dans le seul bassin d'emploi de Morez, capitale de la lunetterie avec cinquante entreprises,

Les huit...

Les huit entreprises

industrielles du Jura cotées au second marché de la Bourse de Lyon sont les sui-

Smoby (jouets) à Lavanslès-Saint-Claude; Bourgeois (funetterie) à Morbier; Monne-

ret Jouets à Lons-le-Saunier;

Girod (Panneaux de signatisa-

tion) à Bellefontaine ; Christian

cel ; Clairbois (jouets) à

Moirans-en-Montagne; L'Amy

(lunetterie) à Morez ; Henri

Morez est le premier centre

français de fabrication de mon-

tures de lunettes avec 43 % de la production nationale.

Le jouet (la France est le

4º producteur mondial), la taille

de précision des pierres pour bijouterie et bien sûr l'activité

pipière à Saint-Claude (1,2 million de pipes par an) sont les

principales branches indus-

La plus grande usine du

département est celle de Sol-

vay (produits chimiques) à

Maire (vins) à Arbois.

vantes :

46-55-42-1

CEPES

Same and the same

jour travailler de l'autre côté de la

C'est pourtant parce qu'il consi-dère le Jura comme un bon labora-toire et une vitrine attrayante que M. Maurice Pangand, vice-président du CNPF chargé de l'action territoriale, l'a choisi pour venir, il y a quelques jours, expli-quer la doctrine de l'organisation patronale vieles des fins locaux patronale vis-à-vis des élus locaux et des pouvoirs décentralisés. Lyon-nais, président de l'Union patronale Rhônes-Alpes, M. Pangaud, soixante et un ans, a succédé au début de l'année à une figure quasi permanente de la haute hiérarchie du CNPF, M. Michel Maury-

Diplômé de psychologie et titu-laire d'une maîtrise acquise dans une université américaine, PDG de

naux des pouvoirs tonjours accrus dans le domaine économique, le CNPF serait impardonnable de ne pas chercher à adapter, dans le seus d'un plus grand dynamisme, ses ramifications dans le tissu industriel spécifique de chaque

Le Jura, précisément, se pré-sente comme un cas d'école intéressant, et les enjeux des tout pro-chains mois sont importants. Décédé il y a quelques jours, le pré-sident du conseil général, M. Brantus, n'avait jamais voulu mettre en place un comité d'expansion ou une agence de développe-ment économique, à l'image, par exemple, de la dynamique et voi-sine Agence d'industrialisation du Doubs. Son successeur franchirat-il le pas ?

Le patronat local, en tout cas, à la tête duquel a accédé l'été der-mier M. Pierre Menez, jeune prési-dent du directoire de la société viti-

vis-à-vis des instances politiques locales, que les chefs d'entreprise accentuent la pression et, par tous les mandats qu'ils détiennent, affirment leur capacité d'influence.

Une « pression » pour que les élus ne soient pas conduits à se substituer aux responsabilités des chefs d'entreprise. « Le CNPF

Cofradel (gestion de supermar-chés) au sem des Docks de France, direct et chaleureux, M. Maurice Pangaud « règne » — car le CNPF couvre par un maillage étroit tout le territoire — sur 117 unions patronales locales et 21 unions régionales. Des organismes qui - à condition qu'ils se montrent actifs, zélés et ouverts — peuvent consti-tuer de précieux relais ou d'utiles clignotants pour la diffusion de la doctrine, voire des consignes du

Et à l'heure où la décentralisation donne aux maires et aux prési-

#### Un cas d'école intéressant

cole Henri Maire, le souhaite. Et M. Maurice Pangaud a encouragé ses troupes jurassiennes à prendre les devants et à s'impliquer dans tous les grands dossiers économiques (formation, transports et communication, échanges extérieurs). S'adressant au-delà des monts et

combes jurassiens à tous les chefs d'entreprise du pays, intéressés par l'avenir de leur région, le vice-président du CNPF a lancé: « La solidarité locale de toutes les professions, de tous les secteurs éconiques doit se renforcer. Il faut,

n'est pas du tout favorable à un

-----

projet de loi préparé par M. Jean-Michel Baylet sur l'extension des posvoirs économiques des collectivités locales que le Sénat va examines fin octobre, précise le viceprésident du CNPF. Il ne faut pas
mélanger les genres. D'accord
pour les initiatives communes des
coopérations, comme la Maison du
jouet à Moisons en donne l'exemple mais chacus con métier.

لعامدًا منه للمل

ple, mais, chacun son métier. Quand une collectivité locale com mence à prendre une participation dans le capital d'une entreprise, on Le CNPF va, dans quelques jours, rendre public ce que M. Pan-

gand a appelé « un projet pour les unions patronales ». Ce sera la « charte de qualité » des filiales territoriales du patronat et une sorte de manuel d'insertion des entreprises dans leur tissu économi entreprises dans leur tissu économique régional. « Il faut que s'établissent des relations d'utilité entre les entreprises, y compris celles des plus petites bourgades, et leur union patronale locale ou départementale », a encore expliqué le bras droit de M. François partieurs par le la base Périgot, porte-parole de la base patronale, en reconnaissant qu'entre les chambres de com-merce et les Unions patronales – qui ont la même clientèle (les entreprises) et les mêmes visées (les activités économiques). – la

L'Union patronale du Jura, pour sa part, semble répondre à ces besoins d'utilité et de services : puisque, outre les syndicats et chambres professionnelles départementales, y ont adhéré cent soixante entreprises, individuelle-ment et directement.

Hélas! Le délégué général de l'Union patronale, M. François Aleçon, réputé entreprenant et noderne, va quitter prochainement le Jura et sa fonction.

Devinette: pour quelle ville? Pour Lyon, dans le fief de M. Mau-FRANÇOIS GROSRICHARD

(1) 34 % des entreprises n'out pas de salariés, et soulement 29 % en ont plus de dix.

Au congrès d'Angers

# Les nouveaux beaux jours de l'industrie régionale

C'est un ton délibérément optimiste qu'ont adopté les participants au 36° congrès du Conseil national des économies régionales et de la productivité (CNERP) réunis les 17 et 18 octobre à Angers.

**ANGERS** 

de notre envoyé spécial

Pour les responsables des comiés d'expansion, des agences régionales de développement, chefs d'entreprise, hauts fonctionnaires, consul-tants, élus locaux de toutes tendances qui, chaque année, se retrouvent pour un grand rendez-vous de confrontation d'expériences d'aménagement du territoire, la crise est bel et bien derrière nous et l'Europe sans frontières à portée de main.

De ce fait, le développement régional et l'aménagement du terri-toire sont eux aussi à un tournant. C'est pourquoi le CNERP, que préside M. Maurice Ligot, député et maire UDF de Cholet, avait choisi cette année pour thème de ses travaux : « Retour à la croissance, l'indispensable industrie. » L'INSEE est formel. Non seule-

ment la chute des emplois industriels, qui fut massive pendant les quinze dernières années avec une perte d'un million deux cent cinquante mille emplois, a été stoppée l<sup>i</sup>année dernière, mais en 1989 on assistera à une reprise sensible des créations nettes de postes de travail dans nos industries. Et si l'on s'inspire de l'exemple américain, où la reprise industrielle date de 1982, il apparaît que celle-ci constitue une cause majeure d'une baisse corrélative du chômage et d'une proliféra-tion d'activités de service liées directement à la production de biens de consommation et au relèvement du pouvoir d'achat.

Mais ce redémarrage industriel, comme le fut d'ailleurs la crise du même nom en son temps, n'est pas, selon le mot du maire d'Angers, M. Jean Monnier, . égalitaire

0 F LA PREMIÈRE ANNÉE

entre Paris et la province. Et, comme l'on assiste à des mouvements de reconcentration des activités de haut niveau sur la région parisienne, l'Etat doit plus encore qu'à l'époque de la crise affirmer son rôle de régulateur ».

L'Ouest pris au sens large pos-sède d'ailleurs, à l'aube de cette nouvelle période de reprise, des atouts dont ne disposent pas les régions de l'axe nord-est des vieilles traditions industrielles, où les mutations en profondeur de l'appareil de production n'ont pas encore achevé leur cycle aux douloureuses conséquences (on pense par exem-ple au secteur textile de Roubaix-Tourcoing). Une nouvelle géogra-phie industrielle est apparue entre 1974 et 1987, appuyée sur les PME et les secteurs porteurs comme l'informatique, l'agroalimentaire ou la pharmacie, et alors que la Lorraine ou la Franche-Comté perdaient des emplois dans l'industrie, la Bretagne, la Normandie, la Ven-dée, le Sud-Ouest en gagnaient. · Notre congrès doit aussi être celui des solidarités à créer dans toutes les régions de la façade atlantique afin de contrebalancer

#### « Viser une meilleure qualification »

l'axe lourd et traditionnel

Londres-Milan-Barcelone = . a insisté M. Ligot.

Contrairement à une idée reçue et abondamment entretenue par des campagnes médiatiques répétées et coûteuses, les grandes métropoles de taille européenne n'ont pas une sorte de droit de préemption pour profiter de ce nouvel élan industriel. • Elles représentent, dans l'idéologie actuelle du tout-tertiaire, une sorte de nouvel Eldorado, a ironisé M. Jean-Pierre Balligand, député socialiste de l'Aisne et maire de Vervins, mais nous devons lutter contre un risque spatial de la part de l'Etat, notamment en réclaman

une revalorisation très importante

dans le budget de 1990 des crédits et de localiser dans des zones prioritaires les investissements étran-

Le budget de l'aménagement du territoire a d'ailleurs été repoussé pour insuffisance de crédits par la commission des finances de l'Assemblée nationale le 13 octobre sur la proposition de M. Balligand

De même qu'il existe des marchés nationaux ou européens pour les biscuits, les automobiles ou les produits financiers de plus en plus élaborés, il existe « un marché de plus en plus concurrentiel des sites choisir les industriels ou les centres de recherche pour retenir les plus compétitifs », a remarqué M. Michel Delebarre, ministre de l'équipement et des transports.

La ville est d'ailleurs, a-t-il ajouté, un atout économique vivant et doit, à ce titre, solgner sa qualité sous toutes ses formes. »

C'est un parallélisme comparable qu'a développé en conclusion M. Jacques Chérèque: - Comme les hommes, les territoires euxmêmes devront viser une meilleure qualification et une meilleure attractivité », a estimé le ministre de l'aménagement du territoire, accompagné du nouveau patron de la DATAR, M. Jean-Louis Duport. • Ce qui passe par des efforts dans les domaines de la recherche, de l'enseignement supérieur et des infrastructures notamment, a orecisé M. Jacques Chérèque. Aux territoires des attendus doivent se substituer les territoires des inten-

C'est donc un nouvel aménagement du territoire appuyé sur la perspective et sur une volonté politique plus nette qu'aujourd'hui qui

Le coup d'envoi des idées en tout cas a été donné à Angers, où fit ses études un de nos plus célèbres inventeurs, Denis Papin.

# L.O.A. "FORMULE" ROVER DES AVANTAGES RENOUVELÉS



JUSQU'AU 11 NOVEMBRE 89 FINANCEMENT EXCEPTIONNEL SUR TOUS LES MODÈLES ROVER SÉRIE 800

AVANTAGE  $\mathbf{n}^{o}$ 

Jusqu'au 11 Novembre 1989, ROVER reprend votre voiture aux conditions générales ARGUS. Si sa valeur couvre le 1<sup>st</sup> versement de votre location avec Óption d'Achat, vous partirez au volant de la ROVER 800 de votre choix sans rien payer de plus pendant 1 an.
Location avec Option d'Achat sur 60 mois:

1" versement: 50%(") du prix TTC de votre ROVER 800 (Dépôt de Garantie 15% + 1" loyer 35%) pouvant être représenté en totalité ou en partie par la reprise de votre voiture, ensuite 0 F pendant 1 an, puis 47 loyers de 1,83 % du prix TTC de votre ROVER 800 (hors assurances).

AVANTAGE ൱

AVANTAGE

nº 3

COÛT TOTAL EN CAS D'ACQUISITION SUR 5 ANS SEULEMENT 12,51% DE PLUS QUE LE PRIX COMPTANT Au bout des 60 Mois, vous pourrez devenir propriétaire de votre ROVER 800 sans rien débourser. L'option d'achat étant couverte par le dépôt de garantie déja versé.

Votre ROVER 800 ne vous aura coûté que 112,51 % du prix comptant TTC (hors assurances). OPTION D'ACHAT EXCEPTIONNELLE A LA FIN DU 13º MOIS

Si vous ne résistez pas à l'envie de devenir propriétaire plus tôt de votre ROVER 800, achetez-la au bout du 13 mois. L'option d'achat à verser, déduction faite du dépôt de garantie initial ne sera alors que de 50 % du prix comptant TTC de votre ROVER 800. 1st versement de 50 % à la livraison + 0 F la 1<sup>ke</sup> année + option d'achat de 50 % à la fin du 13° mois : vous ne paisrez que 100 % du prix comptant de votre ROVER 800 malgré les 13 mois écoulés.

Cette offre est valable jusqu'an 11 Novembre 89, chez les concessionnaires ROVER affichant l'opération, sur tous les modèles seufs ROVER Série 880 et sous réserve d'acceptation de votre dossier par ROVER FINANCEMENT. département de LOCUNIVERS, 51 Bd des Dames, 13003 Marseille, SA au oppital de 22.000.000 F RCS Marseille B 071800 130.



(\*) D'autres proposeus. ROVER Serre WO, une gamme de 8 modèles Berlines et Fastback a partir de 117.000 F TTC Tard Cle en main au 80688 (Modeles 80).

ROVER SERIE 800

ROVER

Pour connaître votre concessionnaire, teléphonez au 05 102 102 (appel gratuit) ou composez sur votre minitel le 38-15 ROVER.

Institut des Sciences de L'Endormation REDELA COMMUNICATION COLLOGUE **ENTREPRISE &** COMMUNICATION CULTURES DENTREPRISE COMMUNICATION INTERNATIONALE AVEC IF MORDE, L'EXPRESSION D'ENTREPRISE, SUD-C ISIC Entreprise et Communication Demaine Universitaire Α Université de BORDEAUX III C 33405 TALENCE CEDEX

# Le rachat de la division informatique du CNEH

# Les enjeux de l'ordinateur à l'hôpital

Le « petit » triomphe des conseil en gestion hospitalière Sanesco, associée, il est vrai, à CDFI, filiale de Charbonneges de France, a été préférée à des sociétés plus importantes pour la reprise de la division informatique du Centre national de l'équipement hospitalier, Cette cession, après de longs préparatifs, n'est sans doute que le début de grandes manœuvres dans un secteur appelé à d'importants développements.

D'abord le conflit : créé en 1974 comme un bureau d'études pour le ministère de la santé, mais sous réunissant des directeurs d'hôpital, le CNEH a servi d'appui pour le développement de l'informatisation des établissements publics, en rai-son de sa souplesse d'intervention et de recrutement. Jouant le rôle de société de services, sa division informatique est liée à un « club » d'utilisateurs - la « filière STAF » présents aussi dans son conseil d'administration, bien que la majo-rité en soit désignée par le minisCoupable ambiguité. En 1985-1986, la direction du budget entend faire rentrer le CNEH dans la fonction publique ou... l'en faire sortir totalement. Un audit confié à Touche Ross confirme le diagnostic fin 1987; le CNEH doit se rencentrer sur son rôle initial de bureau d'études et abandonner le reste. Exécution : le ministère décide de reprendre les tâches d'homologation des matériels et lance un appel d'offres pour la reprise de la division informatique, une soixantaine d'ingénieurs et de techniciens et 33 millions de francs de recettes en 1989, plus de 55 % du personnel et du chiffre d'affaires du CNEH.

Dix-sept candidats vont se présenter, dont quelques poids lourds : CAP Sesa, première société de services informatiques, Stéria, Télésystèmes, filiale de France-Telecom, la CISI, filiale du Commissariat à l'énergie atomique, IOS, filiale de la Générale des eaux, Les chiffres sont minimes, mais le marché du secteur public, ouvert par une circulaire de janvier 1989, est prometteur, et les ingénieurs du CNEH sont « des professionnels »: « Hormis les centres régionaux d'informatique hospitalière [vonés à des tâches de produc-tion], le CNEH possède la seule équipe qui ait l'expertise et l'accès à la clientèle », affirme son directeur général, le docteur Jean-Claude Stéphan.

#### **Applications** classiques

En effet, l'informatisation des hôpitaux, publics comme privés, belibutic encore. Elle reste limitée aux domaines les plus classiques de la gestion administrative (paie, comptabilité, statistiques natio-nales). Elle commence à s'étendre à la biologie et aux pharmacies, mais pas encore aux flux considéra-bles de la gestion « bôtelière » et médicale (admission des malades, rotation des lits, consultation, dos-siers médicanx, plateaux techni-ques). Or les administrateurs et une partie des médecins souhaitent disposer de systèmes plus globaux et d'une véritable « aide à la déci-

La division informatique du CNEH a mis au point les applica-tions nationales utilisées par les hôpitaux publics pour la paie et la facturation et en assure la mainte-nance; elle a effectué l'adaptation du système PMSI pour le ministère et travaille avec soxante-dix établissements publics parmi les plus gros. Bref, elle offre une intéres-sante porte d'entrée.

Parmi les candidats retenus à l'issue d'une première sélection par une commission présidée par le directeur des hôpitaux au ministère de la santé, c'est l'alliance Sanesco-CDFI qui l'emporte, à l'unanimité. Elle a été préférée à CAP Sesa, considérée comme en marge du secteur, et à Kalamazoo, qui travaille avec de petits hôpitaux pour des systèmes micro-informatiques; la CISI s'est finalement retirée, et IOS, en désaccord avec le cahier des charges ultime, notamment en raison d'incertitudes sur la propriété des logiciels et l'avenir des contrats en cours, n'a pas donné de prix de reprise.

#### D'abord le prix

Motifs du choix : d'abord le prix proposé, 9 millions de francs, 'offre suivante n'atteignant que donne la propriété des logiciels aux ntilisateurs, en échange de contrats de gestion sur cinq aus. Enfin les perspectives de développement qu'elle a présentées, appuyées sur une meilleure connaissance du milieu ont paru plus convaincantes. malgré des imprécisions sur les moyens, les tarifs ou le sort des dif-

Le président de Sanesco. M. Jean de Kervasdoué, espère par cette acquisition, parvenir à constituer « un pôle de stature nationale - dans un secteur où la France, estime-t-il, a plusieurs années de retard sur d'autres pays européens, comme les Pays-Bas ou la RFA (avec notamment Siemens). Sanesco-CDFI, qui n'a pour l'instant qu'un capital symbo-lique, doit s'intégrer ultérieurement dans une holding permettant d'associer des partenaires étrangers - américains en fait - et de réunir les effectifs (une centaine de per-sonnes) et l'argent nécessaire pour développer de nouveaux logiciels spécifiques. « Le prix ne compte pas, ajoute-t-il, mais seulement la position sur le marché. Nous devions y entrer. Attendre compor-tait plus de risques, notamment celui de voir des sociétés puissantes développer tôt ou tard, à partir de l'informatique, des activités de conseil. >

Informé le 6 octobre, le conseil d'administration du CNEH n'a pas contesté le choix et devrait le ratifier le 25 octobre, après la consultation du comité d'entreprise. Reste à obtenir, le même jour, l'accord de l'assemblée générale. Sanesco-CDFI se heurte à une forte opposition dans le personnel de la division informatique, qui a longtemps craint pour son sort, jusqu'à ce que le cahier des charges prévoie explicitement son maintien sur place. Les responsa-bles du CE s'inquiètent encore de la solidité du repreneur ou d'une possible concurrence de produits actuellement commercialisés par

Mais surtout, ils rejettent M. de Kervasdoné qui, directeur des hôpitaux au ministère de la santé de 1981 à 1986, avait déjà tenté de restructurer l'informatique hospita-lière. Mettant en doute la régularité de la sélection, ils y voi résultat d'influences personnelles et vont jusqu'à parler de « machinerie destinée à saire rentrer des fonds dans les caisses d'un parti politique » (stc) : ils ont écrit aux directeurs d'hôpitaux pour leur demander de refuser le choix de la commission. Pourront-ils encore bloquer la conclusion ?

C'est de ce côté que des diffi-cultés penvent apparaître, plus que sur le montage financier de la reprise. Celui-ci, cependant, n'est pas encore achevé, car les respon-sables Sanesco souhaitent constrver le contrôle du nouvel ensemble, avec CDFI, qu'ils mettent sur pied; avec CDFI, mais aussi avec les actionnaires actuels (CEA, Caisse des dépôts, et... la Mutualité française).

GUY HERZI ICH

## CONSOMMATION-HABITAT

## L'errance de deux bateaux sur les côtes africaines

# La balade du bœuf irradié

BRUXELLES

(Communautés européennes) de notre correspondent

Décidément la CEE a bien du mel à maîtriser sa pollution. Après la balade des fûts de nes de Seveso sur les routes françaises, voità que la viande de bœuf irradiée écume la côte ouest de l'Afrique. La panique est telle dans le golfe de Guinée que les Etats rivement dans leurs ports à deux cargos — l'un français, le Yolande-Delmas, l'autre, le vouloir livrer la marchandis

C'est une longue histoire que celle de la viande irradiée euro-

Avril 1986 : Tchernobyl. Juillet 1987 : 6 000 tonnes de viande originaire du Danemark et de l'Irlande sont refoulées par le Venezuela. Le degré de radioactivité dépasse la norme admise (300 becquerels contre 600 dans la Communauté) par la législation vénézuélienne. Lin an après, la cargaison est débarquée aux Paya-Bas.

Les autorités néerlandais font procéder à un examen sanitaire des quantités refusées Quelques lots tout de même révèlent une radioactivité supérieure au seuil autorisé par la régiementation communa lls sont détruits. La Haye annonce que le stock restant se trouve « sous douane dans le port de Flessingue » (dans le sud-ouest du pays).

Une nouvelle année pass L'affaire est oubliée. Mais vo que les Verts néerlandais inoncent la vente de la viande incriminée dans des pays afri-cains. Les responsables de la CEAO (Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest) mettent en garde les pays membres contre l'arrivée de catte cargaison douteuse.

Du coup les gouvernements africains premient de sévères mesures. Le Libéria lance une

La Direction générale de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes a annoncé, mardi 10 octobre, que la réglementation française est désor-

mais prête à se mettre en confor-

mité avec le droit communautaire. Un décret, paru au Journal officiel



importations sans distinction de nature et d'origine. La Sierra alerte la population contre le déchargement clan-destin. Le Togo interdit toute importation de viande quelle

## « Ne pas être la poubelle de l'Europe »

Malgré les dénégations de Mme Charlotte Menten, porteparole du ministère néerlandais de l'agriculture, qui affirme qu'aucun lot de la viande stockée dans son pays n'a été expédié, les Africains conservent une position stricte pour autant qu'on s'en tienne aux déclarations des autorités locales.

Dans les milieux diplomatiques des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) associés à la CEE dans la convention de Lomé, on se refuse à donner des réactions officielles. Mais en privé le ton monte : « On nd un peu plus d'un pays qui a la réputation d'être permi ceux qui sont à la pointe de la défense de l'écologie. »

Il faut dire que les ACP en ont gros sur le cœur. Ils vont en principe obtenir, au terme de la négociation en cours sur le les Douze, que la Communauté interdise à ses industriels ques vers le continent noir.

Nouvelle réglementation pour les additifs

du 18 septembre 1989, le permet

en effet. Dans la future directive, il

subsistera cependant deux « clauses de sauvegarde » : un Etat

pourra provisoirement suspendre,

pour des raisons de sécurité, certaines dispositions des directives

Nous avons toutes les peines du monde à ne pas être la poubelle de l'Europe, ajoute notre interlocuteur; et en plus, on n'hésite pas à prendre le risque de nous intoxiquer avec de la

viande irradiée. 🤉 Propos faciles, voire démagogiques peut-être, mais qui sont révélateurs de l'état d'esprit des Africains face à une Europe qui ne fait aucun effort pour dissiper l'impression qu'elle s'intéresse de manière marginale au tiers-monde. L'intérêt parfois fébrile des instances communautaires pour l'évolution à l'Est engendre fatalement du dépit.

L'affaire, d'ailleurs, ne suscite aucune émotion à la Commission européenne. N'étant saisi officiellement per aucune autorité, même pas par les ACP, l'exécutif communautaire se contente de rappeler la législation européenne qui, e jusqu'à preuve du contraire, est respec-tée par les Pays-Bas, le viande commercialisée, quelle que soit se destination, devant répondre

aux normes de la CEE ». La loi du silence n'est brisée que par lassitude, pour mettre un terme à un mauvais feuilleton : « Compte tenu de toutes les manipulations qu'a subies cette viande et pour couper court aux rumeurs, le mieux serait de la détruire. > MARCEL SCOTTO

journalières admissibles.

communantaires; inversement, il pourra autoriser temporairement un nouvel additif. Par ailleurs, la DGCCRF révèle les résultats d'une enquête qui montre que les

Un entretien avec le président de l'association Economie et Paysannerie

CONVICTIONS

# Une nouvelle profession: moléculteur

Michel Leblanc, trente-huit ans, est producteur de porc dans le Nord-Pas-de-Calais et président de l'association Economie et Paysannerie, qui compte parmi ses membres M. Michel Jacquot, l'actuel « trésorier » de la politique agricole commune à Bruxelles. M. Leblanc, qui est aussi membre de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) annonce pour bientôt l'avènement des moléculteurs.

*₹ 100 000 a* descendus dans les rues le 6 octobre. Ils estimaient trop faibles leurs indemnités sécheresse, et trop lourdes leurs charges. Ont-ils été entendus ?

- Ils ont été entendrs, mais l'opinion publique ne comprend pas bien ces signaux de désespoir. Le lisier dans les préfectures est, en revanche, utile à l'intérieur de la profession. C'est la preuve que les dirigeants agricoles s'occupent encore des agriculteurs. On leur renvoie des signaux par lisier interposé. Ce sont des signaux syndicaux aux adhérents qui sont un peu perdus. Si on a que ca comme comunication, si on est incapable de formuler des phrases, des mes-sages, il faudra demander des droits d'odeurs! La FNSEA négative existe toujours. Regardez, on a dn lisier, des patates et des poulets. Mais il reste heureusement une FNSEA positive.

- La France a décidé pen-dent l'été d'augmenter de 25 % la prime versée aux agriculteurs qui mettent des terres en jachère. Que pensez-vous de

cette mesure ? - La jachère est une solution, car on aura besoin encore pendant quelques années de mieux contrô-ler la production. Cela ne correspond pas à une nécessité économique. Les régions les plus riches ne se sentiront pas concernées. Ces preuves supplémentaires vont encourager les régions les plus pau-vres à geler des terres. On aboutira à une augmentation de la désertification. Les agriculteurs, qui hési-taient à franchir ce pas, vont sans doute envisager la mise en jachère. S'il suffisait d'augmenter de 25 % les primes pour régler les pro-blèmes de l'agriculture française dans la mutation européenne, ce

- La jachère sous-tend l'idée que l'agriculture a atteint un point d'achèvement et connaît une situation régressive. Je suis convaincu défendre. La jachère est un outil parmi d'autres, on en a fait un modèle. Dans nos pays, la bataille de la sécurité alimentaire est valeurs moyennes d'ingestion gagnée. Mais il faut maintenant d'additif sont inférieures aux doses engager celle des molécules. Entre les composants carbonés et les substances fossiles, il existe de réelles similitudes. Si on investit dans cette voie, on peut encore développer de façon fantastique l'appareil de production.

 Vous annoncez l'ère des moléculteurs. Qu'entendezvous per là ? - Le terme de moléculteur indi-

que une rupture avec celui d'agriculteur. C'est une profession nouvelle, qui n'entre pas dans le circuit des productions agricoles à destination alimentaire, mais à destination industrielle uniquement. Dans le lord-Pas-de-Calais, entre 3 000 et 5 000 hectares ne vont pas être mis en jachère, mais an contraire plantés en colza pour l'entreprise chimique onest-allemande Haenkel. A partir de ce colza, celle-ci fabriquera de l'énergie pour les plates-formes offshore et des lessives propres sans phosphates. C'est une approche concrète et vérifiée. Le moléculteur produira beaucoup pour offrir des molécules bon marché indispensables dans la bataille des produits de substitution de l'agrochimie et de l'agro-

 Les moléculteurs se trouveront parmi les anciens céréaliers davantage que dans les rangs des éle-veurs, car les molécules d'origine animale sont plus chères que celles issues du végétal. Les mieux placés sont les producteurs de sucre, de céréales et d'oléagineux. Les hommes du mais appartiendrent demain à la famille des moléculteurs. En matière d'élevage, cer-taines vaches produiront du lait pour les yaourts, d'autres pour l'industrie. Des spécialistes de la chimie étudient l'utilisation des produits laitiers pour alléger l'acier. Il faut rester prudent. Mais le principe des quotas est inacceptable si je sais que, demain, les vaches pourront travailler pour me nourrir comme pour ma carcasse de voiture. Fai proposé qu'on associe auprès du grand public un grain de mais et la 205 Peugeot. 80 % de nos produits agricoles ont des bureaux, les fils électriques, les

sachets biodégradables.

tions des agriculteurs dans les années à venir ?

 On ne peut pas répondre sans poser le problème de la société européenne. S'agit-il de la société des villes, comme aux États-Unis on au Japon? Ou s'agit-il d'une société qui gère harmonieusement son espace? L'agriculteur doit sor-tir de sa tâche alimentaire spécifione. Être le nourricier du monde, ça ne veut rien dire. Les paysans du Maghreb sont aussi des nourriciers. Dans l'avenir, l'agriculteur devra remplir cinq taches: pro-duire des terres alimentaires de qualité, à condition qu'il investisse dans l'agroalimentaire ; fournir de l'énergie, des molécules ; entretenir la nature ; redéfinir la structuration de l'espace européen : l'habiouvrir de nouveaux territoires marchands, comme la santé et l'accueil en milien rural.

- Le ministre de l'agriculture, M. Henri Nallet, s'apprête à proposer des « contrats nature > aux exploitants s'engageant à préserver et entretenir l'environnement. Ce nouveau rôle des agriculteurs vous paraît-il souhaitable ?

- C'est le bon sens. Nous devons montrer aux écologistes que nous sommes canables d'exercer une agriculture productive, très diversifiée, mais au ussi respectacuse de la nature. On dispose pour cela de tous les moyens endogènes et biotechnologiques nécessaires. Mais les contrats dont parle M. Nallet doivent s'accompagner d'une campagne d'information sur le rôle des paysans. Sinon, il s'agira d'un effet d'annonce qui les pren-

- L'Europe se fait-elle contre les agriculteurs ?

- L'Europe se fera sans les agriculteurs. Demain, 30 000 suffiront pour satisfaire nos besoins alimentaires. Mais l'Europe ne se fera pas sans les paysans s'ils acceptent d'élargir leur champ d'action à des tâches « sociétales ». Ils deviendront sinon une fraction marginale de la société européenne.

Propos recueillis per

# Le Monde microfilms et index

■ Le Monde sur microfilm depuis 1944 à ce jour, publié chaque

 L'index mensuel du Monde avec une présentation alphabétique en fin d'année.

Pour tous renseignements veuillez contacter l'editeur. research publications PO Box 45 Reading ROI SHF Grande Bretagno Tell +44-734-56547, Telex 543336 Fax +44-734-56547, Telex 543336 Fax





THE STATE OF THE PARTY OF the state of some . 支撑 网络海绵 二分型

projection of the second second second ge Magazine and a

Oliveri CP486 la première Comouting Platform.

> Simple. es éjame un 126. Puissant comme un mini. Universel comme un standard.



La Computing Platform

Olivetti Systems and Networks annonce), arrive et a CP 486.

la première Computing Platform. Elle est basée sur un concept totalement nouveau, destiné à avoir un effet décisif sur l'évolution de la technologie informatique. Le CP 486 se situe en droite ligne de la priorité qu'Olivetti a

informatique. Le CP486 se situe en droite ligne de la priorité qu'Olivetti a faite sienne depuis toujours : la liberté de choix pour l'utilisateur.

La Computing Putior massocie parfaitement la puissance et les fonctionnalités d'un mini départeur avec la convivialité et la compatibilité d'un ordinateur personnel, tout en trantaires universelle qu'un standard du marché. Offrant toute l'enfactité et les personnances dont on peut disposer avec les architectures système ouverns d'appourd baté la Computing Platform est prête à supporter tente le ramance de puis de Computing Platform est prête à supporter tente le ramance de puis de dernain.

Seul Olivetti pouvait avoir l'indiant e desse nouveau concept, étant donné sa parfaite comprépassion du monde de la mini et des PC, son engagement vis-à-vis des standards et de l'architecture système ouverte.

vis-à-vis des standards et de l'architecture système ouverte.

L'Olivetti CP486, la première Computing Platform, utilise le nouveau et rtrès puissant processeur d'INTEL, le 486; à 25 MHz, l'architecture 32 bits Elsa ainsi que les contrôleurs d'entrée/sortie haute performance.
Serreur de réseau local

Serveur de réseau local

Parce qu' Tratus é le tout à fait des tine à assurer les font sons de MICROSOFT, le CP 486 est tout à fait des tine à assurer les font sons à un serveur de 
cé seau local. Associé à la rapidité de LINTEL 486. (3 fois plus puissant que le 386, avec une capacité de traitement de 15 millions d'opérations par seconde), il exploite pleinement les performances du nouveau bus 32 bits

d'EISA. Ce bus a été créé pour fonctionner avec les systèmes existants (il est compatible avec les cartes d'extension de type XT/AT) mais également pour accueillir les systèmes de demain.

PC haute performance

CECF 486 est une excellente station de travail, Fonctionnant sous MS-DOS ou MS OS/2 et associant le nouveau bus 32 bits d'EISA au microprocesseur 486 d'INTEL, le CP486 est un ordinateur très puissant.

Une de ses caractéristiques techniques la plus remarquable réside dans le nouveau contrôleur de périphérique de 32 bits, l'ESC (EISA SCSI contrôleur) qui autorise une étonnante vitesse de transmission de 33 mégaoctets par seconde.

Technologie informatique: présent, futur - et passé

Il est tout à fait clair que le CP 486 est un outil assez extraordinaire. Serveur de réseau local autant que station de travail haute performance, le CP 486 peut egalement être utilisé comme station technique (CAO/DAO) pour des applications graphiques ou mathématiques, ou bien comme serveur d'applications (fonctionnant sous MS-DOS, MS OS/2 multitâches et UNIX V multi-milisateurs) gérant un parc de stations de travail.

Le CP 486 possède la puissance, la compatibilité et la configurabilité poblivous guider, des maintenant, à travers les années 90, sans avoir à abandon ner aucun des choix que vous avez faits jusqu'à présent. Grâce au CP 486, les entreprises seront capables de mener leur politique d'investissement en logiciels, indépendamment des choix qu'elles ont faits en matériels. La technologie informatique au présent, au futur, au passé, conjuguée pour la première fois sur un seul et même système : la Computing Platform

Notre force est votre energie

# MARCHÉS FINANCIERS

## Après un an de conflit autour de l'assureur britannique

# L'UAP et Transatlantic définissent leur cohabitation dans Sun Life

Les deux principaux actionnaires de la compagnie d'assu-rances britannique Sun Life, l'UAP (à 23 %) et Transatlantic Holdings (29,8 %), filiale du groupe sud-africain Liberty Life, ont conclu, jeudi 19 octobre, un accord qui doit mettre fin à leur situation conflictuelle existant entre eux depuis un an.

A l'époque, l'UAP avait prévu une participation croisée avec le britannique Sun Life. Transatlantic, qui était en mauvais termes avec la direction de Sun Life, avait bloqué ce projet. L'UAP avait alors acheté des titres Sun Life jusqu'à porter sa participation à 23 %. Depuis les deux principaux actionnaires de sun Life se regardaient en chiens de falence, chacun redoutant une initiative de l'autre.

L'accord devrait permettre une coexistence pacifique. L'UAP a le droit de lancer une OPA sur Sun Life alors que Transatlantic ne peut le faire sans l'aval de l'UAP (ce qui revient à abandonner un tel projet). Atout moment, Transa-

tlantic peut décider de vendre sa participation à l'UAP en fixant le prix. L'UAP a alors la possibilité d'accepter, en lançant par ailleurs une OPA sur le reste du capital (en Grande-Bretagne, l'OPA est auto-matique au-delà du senil de 29,9 %), on de refuser s'il juge le prix trop élevé. Ce sera alors à Transatlantic d'acquérir, au prix qu'il aura hii-même fixé, la part de l'UAP. S'il souhaite réellement se retirer, Transatlantic a donc intérêt à ne pas placer la barre trop haut.

Quant à l'UAP, si elle souhaite porter sa participation jusqu'à 29,9 %, elle déclare ne pas vouloir recourir à une OPA. Une façon d'économiser dans l'immédiat ses moyens financiers pour d'autres opérations de développement, et notamment pour son projet d'entrée dans le groupe d'assu-rances Victoire, actuellement négociations avec Suez qui en a désormais le contrôle.

# Le britannique Lonrho s'associe à Paribas pour restructurer la SCOA

Paribas et le britannique Lonrho ont décidé de s'associer pour détenir ensemble le contrôle de la SCOA, Société commerciale pour l'Ouest africain, dont le groupe français est l'actionnaire principal avec environ 30 % du capital.

Ensemble, ils devraient participer au plan de restructuration de la firme décidé, jeudi 19 octobre, après la perte de 328,6 millions de francs enregistrée au premier

Paribas fera donc apport de sa participation dans la SCOA à une nouvelle société dénommée Holding franco-britannique, dont le siège sera situé en France et dont le capital sera détenu à parts égales par les deux entités. Ce holding contribuers aux efforts financiers indispensables pour redresser la de cycles aux Etats-Unis, e firme de négoce. Une assemblée taines activités en Afrique.

générale de la SCOA devrait • très prochainement » décider d'une augmentation de capital de 730 millions de francs, correspondant à l'émission de trois actions nouvelles pour deux anciennes au prix de 36 francs chacune. Cette opération sera accompagnée d'une émission d'obligations convertibles de 270 millions.

Cet apport d'un milliard de francs de fonds propres s'accompagne du désengagement du groupe dans certains secteurs, comme le commerce textile, les pièces détachées et accessoires automobile « Quart de Tour » en France, et de la distribution de biens d'équipements électroménagers Séguni Unigros, également en France, ainsi que de la cession du négoce de cycles aux Etats-Unis, et de cer-

## **EN BREF**

Rachat de Connaught : dien des in Mérieux prêt à faire une nouvelle offre. - Mérieux ne se décourage pas. Malgré l'opposition de l'Agence fédérale canadienne des investissements au projet de l'Institut français de racheter Connaught, quatrième fabricant mondial de vaccins, son directeur rénéral. M. Jacques-François Martin, a immédiatement rencontré à Ottawa les membres de l'organisme canadien. « Suite à ces discussions très constructives, franches et positives, l'Institut Mérieux proposera des changements à son offre, en sin de semaine prochaine, au plus tôt », a déclaré M. Richard Wertheim, porte parole canadien de la firme

L'Institut Mérieux, qui voulait obtenir des éclaircissements de la part de l'agence chargée d'examigères sur des sociétés canadiennes, s'était vu accorder un délai de trente jours pour peaufiner son offre de 942 millions de dollars canadiens (5 milliards de francs). Avant la fin du mois, l'Office cana-

étudiera l'offre présentée conjointement par le groupe suisse Ciba-Geigy et la firme américaine Chiron, d'un montant de 764 millions de dollars.

□ Le groupe Whithread vout revendre ses spiritueux. - Dans le cadre d'un plan de restructuration, le groupe britannique a annoncé son intention de vendre sa filiale James Burrough Distillers (gin Beefeater, whiskies Long John et Laphroaig), la société américaine Buckingham Wile qui distribue entre autres le gin Beefeater, le vignobles Atlas Peak en Californie. Selon les analystes de la City, l'opération pourrait rapporter de 300 à 400 millions de livres. Elle devrait permettre à Whithread de se recentrer sur ses activités dans la brasserie, les pubs, l'hôtellerie et la restauration. Whitbread a aussi annoncé une réorganisation de sa direction. A partir du la mars 1990. M. Peter Jarvis remplacera M. Sam Whitbread à la tête du

(Publicité) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

DIRECTION DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

groupe.

AFFAIRES FONCIÈRES ET URBANISME

## COMMUNIQUÉ

#### DOUBLEMENT DE L'A1 ENTRE LA FRANCILIENNE ET ROISSY

En application de la loi rº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocrat sation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, le préfet du département du Val-d'Oise à prescrit, par arrêté du 11 octobre 1989, sur les communes de Roissy-en-France et Gonesse, une enquête publique relative à l'opération de doublement de l'A1, entre la Francilieure et Roissy, dont unt-projet a fait l'objet, le 18 août 1989, d'une décision d'approbation de la ection des routes au ministère.

Cette enquête se déroulera du 6 novembre 1989 au 8 décembre 1989.

Pendant de délai, les personnes intéressées par ce projet pourront prendre comaissance du dossier et consigner leurs observations sur les registres déposés en maires de Gonesse et de Roissy, ainsi qu'à la DDE de Seine-Saint-Denis (65, avenue Faidherbe, 93315 Le Pré-Saint-Gervais), aux heures habituelles d'ouverture.

enes d'ouverure. Elles pourront également transmettre leurs observations par écrit à M. le numissaire-enquêteur, au lieu fixé comme siège de l'enquête, à la mairie de

Roissy.

M. Martinat Michel, demeurant 43, rue du Général-de-Gaulle, à Enghlen, est nommé commissaire enquêteur.

est nommé commissaire-enquêteur.

Il se tiendra à la disposition du public à la mairie de :

- Gonesse : le ? décembre 1989, de 14 heures à 17 heures ;

- Roissy-en-France : le 8 décembre 1989, de 14 heures à 17 heures .

Les conclusions du commissaire-enquêteur seront communiquées à toute personne qui en fera la demande au prêfet du Val-d'Oise et déposées dans les mairies de Roissy et Gonessa, à la DDE de Seine-Saint-Denis, en sous-préfecture de Montmorency et en préfecture du Val-d'Oise.

## NEW-YORK, 19 cct. 1 Forte remontée

Wall Street a célébré jeudi en fanfare le deuxième anniversaire du krach boursier d'octobre 1987.

L'annonce d'une hausse beau-coup plus faible que prévu des prix de détail pour septembre (+ 0,2 % au lieu du 0,4 %

| VALEURS                                              | Cours de<br>18 act.               | Cours du<br>19 oct.              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Alcos A.T.T. Boeing Chose Mankatten Back             | 71,50<br>42,50<br>57,82<br>39,87  | 73,12<br>43,37<br>58,82<br>40,25 |
| Du Pant de Nemours<br>Esstmen Kodek<br>Essta<br>Fond | 114,37<br>44,37<br>45,62<br>49,75 | 115,87<br>45<br>45,75            |
| General Blectric                                     | 56,37                             | 56,62                            |
| General Motors                                       | 44,87                             | 45,50                            |
| Goodyeer                                             | 48,87                             | 49,50                            |
| LB.M.                                                | 101,87                            | 104, 12                          |
| LT.T.                                                | 59,00                             | 59,50                            |
| Mobil Cil                                            | 56,87                             | 58,25                            |
| Plizer                                               | 67,76                             | 68                               |
| Schlumberger                                         | 42,75                             | 43,87                            |
| Tezacs                                               | 51,50                             | 52                               |
| UAL Corp. ex-Allegis                                 | 191,75                            | 190,12                           |
| Union Carbide                                        | 25,12                             | 25,12                            |
| U.S.X.                                               | 34,50                             | 34,12                            |
| Westinghouse                                         | 64,12                             | 84,50                            |
| Xarox Corp.                                          | 62,50                             | 82,50                            |

#### LONDRES, 18 oct. 1 Net progrès Les cours des valeurs ont terminé

Les cours des valeurs out terminé en forte hausse jeudi an Stock Exchange dans le sillage de Wali Street. L'indice Footsie s'est appré-cié de 19,2 points à 2 189,3. Le volume d'activité était cependant plus réduit avec 32,9 millions de titres échangés. Les investisseurs se sont moutrés réservés dans l'attente sont moures dans la City jeudi soir du discours dans la City jeudi soir du chancelier de l'Echiquier, M. Nigel Lawton. Ce dernier a par ailleurs déclaré ne pas avoir l'immention de réduire les taux d'intérêt dont le niveau est de 15 %. La majorité des excetturs e entre auxilianté notemniveau est de 15 %. La majorité des secteurs se sont améliorés, notamment les alimentaires, les électriques, les magasins, les pérolières, les assurances, les tires de la construction, les mécaniques et les immobilières. Le groupe d'assurances Sun Life a bordi après l'amonnes d'un accordente ses deux actionnaires. Transaentre ses deux actionnaires Transa-tiantic et UAP, selon lequel Transatiantic s'engage à ne pes lancer d'OPA sur Sun Life sans l'aval de l'UAP. La chaîne de magasins Dixos a grimpé sous l'effet d'une demande spéculative à la suite de rumeurs d'OPA prochaine lancée par Rank Organisation. RAT s'est envolé après l'appui donné par les actionnaires aux projets de restructuration du conglomérat britannique. Les fonds d'Eint se sont affaiblis, alors que la plupart des mines d'or out gagné du terrain.

# PARIS, 19 octobre 1 **Poursuite**

et de l'ensamble des places euro-péennes, la Bourse française tente donc d'effacer les pertes enregis-

trées lundi dernier. Certains envisa-gent une liquidation légèrement positive pour octobre. L'échéance

de ce terme boursier est prévue

est encore négative de 4 %. Toute-fois, malgré ce renversement de

n'est pas à l'euphorie. La prudence deux premiers jours de la semeine s'est atténuée. Le volume des

échanges, qui a dépassé les 6 milliards de francs sur le marché à

règlement mensuel lundi et mardi, est revenu à 4 milliards de francs.

Il était modéré jeudi. Les situations

spéciales ont à nouveau stimulé la journée, avec le Bon Marché, Fro-mageries Bel.

Parmi les autres hausses, figu-

raient, avec des volumes réduits, Epéda-Bertrand Faure, Fichet-Bauche, SGE et Plastic Ommium.

Du côté des baisses, on notait le BHV, Locafrance, GTM et Labora-toire Roger Bellon.

pour lundi, et, pour l'insta

du redressement du krach boursier d'octobre 1987. Amoréé peu après l'ouverture, le monvement de hausse s'est poursuivi durant presque toute la séance. A la clôture, l'indice des industrielles s'établissait à 2 683,20 (+ 39,56 points), après avoir, durant un court instant, repassé la barre des 2 700 points. Depuis le début de la semaine, le Dow a ainsi regagné plus de la moitié des pertes subies au cours de la journée noire du 13 octobre (- 189 points). Sans retrouver la folle atmosphère du début de semaine, la Bourse américaine a été nettement plus active que les jours précédents avec 198,12 millions de titres échangés (contre 167 millions de veille).

L'annonce d'une hausse beaucredi s'est confirmé, voire amplifié, jeudi rue Vivienne. Après avoir gagné 1,24 % la veille, le marché ouvrait la séance en progression de 0,97 %. L'indice CAC 40 s'apprécialt ensuite de 1.2 % et le mouvement allalt en s'ampli l'annonce des prix de septembre aux Etats-Unis. L'inflation a été de 0,2 %, un niveau mérieur aux pré-visions de 0,4 % attendu par les investisseurs. Cette nouvelle a donc été blen accuellile sur l'ensemble des marchés, et, à Paris, l'indice CAC s'appréciait de publication. Le mouvement s'accélérait ensuite, l'indice CAC 40 clôturait le journée sur un gein de 2,57 %. A l'image de Wall Street

(+ 0,2 % au lieu du 0,4 % attendu) a donné une forte impulsion au marché, qui a vu là une honne occasion à saisir par la Réserve fédérale d'assoupir sa politique de crédit, d'autant que cette bonne nouvelle, après plusieurs informations, révélait un informations, révélait un ralentissement de la croissance. Premier signe de détente : les taux ont fléchi sur le marché obliga-

| Alexa<br>A.T.T.<br>Bosino | 71,50<br>42,50  | 73,12<br>43.37  |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                 | 4777            |
|                           |                 |                 |
| Boeing                    | 67,62           | 58,62           |
| Du Pont de Nemous         | 39,87<br>114,37 | 40,25<br>115,87 |
| Eastmen Kodak             | 44.27           | 45              |
| Eszen                     | 45.62           | 45.75           |
| Ford                      | 49,75           | 50              |
| General Bectric           | 56,37           | 56,62           |
| General Motors            | 44,87           | 45,50           |
| Goodyeer                  | 48,87           | 49,50           |
| [                         | 101,87<br>59,00 | 104,12<br>59,50 |
| Mobil Cil                 | 56.87           | 58.25           |
| Pfizer                    | 67.76           | 68              |
| Schlumberger              | 42.75           | 43,87           |
| Tarana -                  | 51,50           | 52              |
| UAL Corp. ex-Allegia .    | 191,75          | 190,12          |
| Union Carbide             | 25,12           | 25,12           |
| U.S.X                     | 34,50<br>64,12  | 34,12<br>64,50  |
| Xarox Corp.               | 62.50           | 62,50           |
| vera evelt                | - WE-100        | W.00            |

## TOKYO, 20 cct. 1 La hausse se poursuit

Forte animation vendredi à Tokyo où les investisseurs ont, en grand nombre, pris des positions sur l'impulsion donnée par Wall Street.

Pour la quatrième journée consécutive, les cours ont monté. A la clôture, l'indice Nikkei enregistrait une nouvelle avance de 112,16 points (+ 0,32 %) à 35 486,38.

Le maintien à un niveau très bas de l'inflation aux Etats-Unis a été jugé comme un élément très positif.

Les précisions des professionnels, qui tablaient sur des ventes bénéficiaires dans l'après-midi à la veille du week-end, out finalement été tournée

L'activité a porté sur l'échange de 900 millions de titres environ contre à peine 700 millions jeudi.

| VALEURS                                                                                                                            | Cours de<br>19 oct.                                                         | Cours du<br>20 oct.                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alza' Bridgessone Cuscon Friji Bank Honde Motors Matsushida Electric Missushida Electric Missushida Haevy Sony Corp. Toyota Motors | 796<br>1 870<br>1 960<br>3 180<br>1 890<br>2 360<br>1 060<br>8 700<br>2 870 | 819<br>1 870<br>1 890<br>3 280<br>1 900<br>2 360<br>1 070<br>8 700<br>2 650 |

# **FAITS ET RÉSULTATS**

triels décevants (le Monde du 17 octobre), IBM a décidé de racheter l'équivalent d'un milliard de dollars (6,3 milliards de francs) de ses propres actions. Ce n'est pas la première fois que le chaupion de l'informatique mêne ce geure d'opération : depais mai 1986, il a racheté 42 millions d'actions, l'équivalent de 5 mil-liards de dollars. An troisième tri-mestre 1989, on dénombrait 577 millions d'actions IBM. C'est le bon moment pour le groupe d'acheter : le cours est actuelle-ment inférieur à 40 % an prix de d'acheter: le cours est actuelle-ment inférieur à 40 % au prix de 175 dollars qu'il avait atteint avant le brach bournier d'octobre. Schneider: rapport d'activités de Jeamont-Schneider à Merika-Géria. – Le groupe Schneider a annoncé jeudi 19 octobre une réoramono é jeudi 19 octobre une réorganisation de sa filiale JeumontSchneider qui prévoit notamment des transferts à Merlin-Gérin de différentes activités. Salon le communiqué de Schneider, dans un premier temps, les activités de Jeumont-Schneider (J-S) ont été regroupées au sein de trois filiales: J-S Industrie pour le matériel électromécanique et nucléaire et pour l'électronique de puissanca, J-S Transformateurs et J-S Automatisme pour les automa-J-S Automatisme pour les automa-tismes mais aussi les systèmes industriels pour industries métal-lurgiques et sidérurgiques. Le des grands magasins français groupe projette maintenant d'apporter des participations dans

actions. — Quelques jours après avoir annoncé des résultats trimes-

les activites de Jeumont-Scanenier
à Merlin-Gérin, notamment 50 %
du capital de France Transfo
(Merlin-Gérin détient déjà les
50 % restants), 100 % du capital
de J-S Transformateurs, 72,5 % du
capital de Secré et 50 % de J-S industrie. Ces apports seront rémunérés par la remise à J-S de 280 000 actions nouvelles Melrin-

Chaffotesux et Maury aug-mente son capital. – Le groupe Chaffoteaux et Maury, qui a demandé, jeudi 19 octobre, une suspension de cotation, a annonce suspension de cotation, a annoncé qu'il allait procéder à une augmen-tation de capital de 117 millions de francs, L'actionnaire principal du groupe, ELFI (les frères Novi-celli), est résolu à sonscrire la part qui hui revient, soit 14 millions de francs. En 1988, les pertes ont atteint 157,4 millions de francs.

sence dans le groupe des Nou-velles Galeries. - La société d'investissement suédoise Pro-ventus, qui était entrée en juin dernier dans le capital du Bazar de rifided de Ville (BHV) à hauteur de 5,45 %, vient de porter cette participation à 10,1 %, et a, de plus, acquis 6,7 % du capital de le maison-mère du BHV, les Nonatteint 58 millions de dollers (cuviron 364 millions de francs).

# **PARIS:**

2000

T- - - -

rigitalism Asser

and the state of the state of the

| Second marche (selection)                |                 |                 |                        |                |                  |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| VALEURS                                  | Cours<br>prifc. | Demier<br>cours | VALEURS                | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours |  |  |  |
| Ameult & Associés                        |                 | 385             | Metallurg, Micilia     |                | 239              |  |  |  |
| Asystal                                  |                 | 155             | Métrosenice            | ļ              | 178 30           |  |  |  |
| BAC                                      |                 | 276 50          | Mézoservice (bone)     | 14 50          | 13 90 a          |  |  |  |
| B. Demechy & Assoc                       |                 | 585             | Notes                  | 221 20         | 234              |  |  |  |
| Banqua Taznesad                          | 190             | 190             | Herein-Oeiroes         | <b></b> 1      | 1143             |  |  |  |
| BLCN                                     |                 | 820             | Olivesti Logabas       | 240            | 240              |  |  |  |
| Boires                                   | ••••            | 329<br>304.90   | On Gest.Fig            | ļ j            | 47840 ¢          |  |  |  |
| Boisset (Lyce)                           | ****            | 2290            | Pinank                 | <b></b>        | 597              |  |  |  |
| Cables de Lyon                           |                 | 2200<br>855     | PEASA                  | <b>]</b>       | 745              |  |  |  |
| Cardii                                   |                 | 835             | Prochoura (C to & Fin) | l              | 91               |  |  |  |
| CAL-S-F.(CCL)                            |                 | 745             | Primerce Assessed      | i              | 715              |  |  |  |
| CDME                                     |                 | 1781            | Poblicet Filmenti      |                | 810              |  |  |  |
| C. Emin. Bect.                           | ****            | 380             |                        |                | 712              |  |  |  |
| C.E.PCommunication .                     | ****            | 558             |                        |                | 315              |  |  |  |
| Cameras d'Origny                         | ****            | 741             | Rhône-Aloes Écu (Ly.)  |                | 310              |  |  |  |
| CHIM                                     |                 | <b>55</b> 0     | Si Heroni Martieren    | i              | 242.50           |  |  |  |
| Codetour                                 |                 | 258             | SCGP.M.                | <b> ····</b> ] | ]                |  |  |  |
| Conforming                               |                 | 1185            |                        | 284 10         | 285              |  |  |  |
| Creaks                                   |                 | 408             |                        | 1 1            | 104              |  |  |  |
| Defea                                    |                 | 180             | Selection law. (Lyco)  | ··             | 450              |  |  |  |
| Desphin                                  |                 | 629             | SEP                    |                | 400<br>471       |  |  |  |
| Devactor                                 |                 | 1180            |                        |                | 4/1              |  |  |  |
| Denite                                   | ••••            | 579             |                        | ····           |                  |  |  |  |
| Dolinear                                 |                 | 184 50          | Sodinforg              | 1              | 460              |  |  |  |
| Editions Bellions                        |                 | 165             |                        |                | 252              |  |  |  |
|                                          | ****            | 15 40 d         |                        |                | 282 50           |  |  |  |
| Feetar                                   | ••••            | 223 10          | TF1                    |                | 33150            |  |  |  |
| Gerapoor                                 | ••••            | 500             | Unilog                 | }              | 164 90           |  |  |  |
| Gr. Forcier Fr. (G.F.F.)                 | ****            | 306             | Union France de Fr     |                | 510              |  |  |  |
| Guintoli                                 | ****            | 965             |                        | l 1            | 203              |  |  |  |
| ree                                      | 4               | 261             | Ywe Saint-Lawert       | i 1            | 1090             |  |  |  |
| 埼                                        | ••••            | 284             |                        |                |                  |  |  |  |
| Idenova                                  | •               | 141             | LA BOURSE              | SUR M          | IINITEL ÌÌ       |  |  |  |
| M2                                       | ••••            | 290             | 4 5 5 5                |                |                  |  |  |  |
| lat. Matal Service<br>Le od Service mois |                 | 1049            | <b>3</b> 6 42          | TAP            | EZ 🛚             |  |  |  |
|                                          | ••              | 370             | _50a i 5               | I PER          | AND!             |  |  |  |
| Loca forestimentest                      | ****            | 280             | I AA_ FR               |                | ONDE             |  |  |  |

Marché des options négociables le 19 octobre 1989 Nombre de contrats : 28 494.

|                    | PRIX     | OPTIONS     | D'ACHAT    | OPTIONS DE VENTE |            |  |
|--------------------|----------|-------------|------------|------------------|------------|--|
| VALEURS            | EXERCICE | Déc.        | Mars       | Déc.             | Mars       |  |
|                    | CACICICS | demier      | dernier    | dernier          | dernier    |  |
| Accer              | 800      | 55          | _          | 32               |            |  |
| CGE                | 440      | 48          | ~          | 8                | 20         |  |
| EK-Aquitaine       | 448      | 85          | l – I      | 6                | 10         |  |
| Eurotemed SA-PLC . | 68       | 6,58        | 11         | 6,85             | <b>!</b> – |  |
| Lafarge-Coppée     | 1 408    | 6,50<br>205 | l – :      | 11               | 39         |  |
| Michelin           | 180      | 11          | 17         | 9                | -          |  |
| M56                | 1 500    | 72          | <b>!</b> – | 112              | -          |  |
| Paribas            | 648      | 46          | 75         | 44               | -          |  |
| Pengeot            | 850      | 75          | 109        | 34               | ۱ -        |  |
| Saint-Gobain       | 689      | 23          | 43         | 47               | -          |  |
| Société générale   | 560      | 7,50        | 1 -        | 75               | l –        |  |
| Thousage CSF       | 220      | 5           | 11         | 37               | 38         |  |
| Searce Perrier     | 2 000    | 185         | 230        | 110              | 160        |  |
| Suez Fanacière     | 490      | _ 24        | _35        | 19,90            | -          |  |

## MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 19 octobre 1989 Nombre de contrats : 53 102.

| COURS                | ÉCHÉANCES        |             |              |                               |  |  |
|----------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------------|--|--|
| COCKE                | Déc. 89 Mars     |             | rs 90        | Jain 90                       |  |  |
| Dernier<br>Précédent | 106,66<br>106,70 |             | 5,66<br>5,66 | 106, <del>3</del> 0<br>106,72 |  |  |
|                      | Options          | sur notions | nei          |                               |  |  |
| PRIX D'EXERCICE      | OPTIONS.         | D'ACHAT     | OPTIONS      | DE VENTE                      |  |  |
|                      | Déc. 89          | Mars 90     | Déc. 89      | Mars 90                       |  |  |
| 106                  | - 1              |             | 0,81         | 0,32                          |  |  |

## **INDICES**

#### **CHANGES** Dollar: 6.27 1

Le dollar s'inscrivait en légère tausse le 20 octobre, s'échan geant à Paris à 6,27 F contre 6,2475 F la veille à la cotation officielle. Le cours de la devise méricaine n'a pas été affecté modérée des prix de détail aux Etats-Unis en septembre

progression des cours à Wall Street. FRANCFORT 19 oct. 20 oct. Dollar (en DM) . 1,8459 1,8428 TOKYO 19 oct. 20 oct. Dollar (en yess) . 141,55 141,35 MARCHÉ MONÉTAIRE

(cffets privés) Paris (20 oct.). . . . . 913/1615/1615 New-York (19 oct.)..... \$11/165

## **BOURSES**

## PARIS (INSEE, base 100: 30-12-88)

18 oct. 19 oct. Valeurs françaises , 122,4 124,9 Valeurs étrangères . 111 1119 (SBF, base 100: 31-12-81) Indice général CAC 519,9 523,9 (SBF, base 1000: 31-12-87) Indice CAC 40 . 1828,13 1875,85 (OMF, base 100: 31-12-81)

**NEW-YORK** (Indice Dow Jones) Industrielles ..... 2 643,65 2 683,20 LONDRES (Indice «Francial Times») Industrielles . . . . 1 758.5 1 772.1 Mines d'or . . . . 198.6 193.2 Fonds d'Etzt . . 84.66 84.79 TOKYO

Indice OMF 50 . 502,52 516,81

19 oct. 20 oct. Nikke! Dow Jones ... 35 374.22 35 486.38 Indice général . 2665,66 2679,72

# LE MARCHÉ INTERBANÇAIRE DES DEVISES

|                                       | COURS DU JOUR                                    |                                                  | UN MOIS                        |                                        | DELIX MOIS                             |                                           | SOX MORS                                   |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                       | + bas                                            | + heat                                           | Rep. +                         | os ósp                                 | Sep. +                                 | 02 đấp. –                                 | Яер. +                                     | 00 dép. ~                                  |
| SE-U<br>Scar<br>Yen (180) .           | 6,2786<br>5,3498<br>4,4367<br>3,3972             | 6,2818<br>5,3569<br>4,4428<br>3,3997             | + 60<br>- 117<br>+ 134<br>+ 51 | + 75<br>- 96<br>+ 154<br>+ 68          | + 130<br>- 225<br>+ 269<br>+ 111       | + 160<br>- 187<br>+ 309<br>+ 136          | + 438<br>- 567<br>+ 776<br>+ 383           | + 500<br>- 479<br>+ 856<br>+ 360           |
| Plocis<br>FB (100)<br>PS<br>L (1 000) | 3,6061<br>16,1554<br>3,8741<br>4,6111<br>16,8291 | 3,0110<br>16,1756<br>3,8784<br>4,6167<br>10,0402 | + 40<br>- 11<br>+ 73<br>- 451  | + 55<br>+ 99<br>+ 92<br>- 104<br>- 402 | + 93<br>+ 1<br>+ 159<br>- 238<br>- 900 | + 110<br>+ 193<br>+ 176<br>- 193<br>- 821 | + 263<br>+ 274<br>+ 429<br>- 577<br>- 2297 | + 302<br>+ 619<br>+ 486<br>- 505<br>- 2164 |

## TAUX DES EUROMONNAIES

| SE-U 8 9/16 DM 7 5/8 Fheta 7 3/4 F.B.(100). 9 FS 6 1/2 L(1 000). 11 3/4 £ 14 7/8 F frame 9 13/16 | 8 13/16 8 9/16<br>7 7/8 7 13/16<br>8 9 1/2 9 9/16<br>7 3/8<br>12 3/4 12 1/4<br>15 1/8 15 1/16<br>10 1/16 9 15/16 | 811/16 8 9/16<br>715/16 7 13/16<br>8 1/8 8<br>9 15/16 9 9/16<br>7 1/2 7 1/2<br>12 3/4 12 1/4<br>15 1/8 15<br>16 1/16 9 15/16 | 8 11/16 8 3<br>7 15/16 7 15/16<br>8 1/8 8<br>9 15/16 9 7/16<br>7 5/8 7 5/8<br>12 3/4 12 1/8<br>15 1/8 14 3/4<br>10 1/16 9 15/16 | 8 1/2<br>8 1/3<br>8 1/3<br>9 13/1<br>7 3/4<br>12 5/0<br>14 7/3<br>19 1/1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ces comes nos                                                                                    | tionse our le monde                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 1.41                                                                     |





••• Le Monde • Samedi 21 octobre 1989 39

# MARCHÉS FINANCIERS

| BOURSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DU 19                                                                                       | <b>OCTOR</b>                                                                                                                                                | BRE                                                           |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                      | Cours ralevé<br>à 17 h 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conspine VALEURS Coars Prempéciés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COURS +-                                                                                    |                                                                                                                                                             | Rè                                                            | glemen                                                                                               | t mens                                                                                   | suel                                                                                                          |                                                                                                               | Compan-<br>sation VALEU                                                              | RS Court Premer Dermer % court + -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3776   C.N.E. 3% ± 3706   3708   1071   S.N.P. T.P 1080   1070   1225   1235   1189   Créd. Lyon. T.P.   1177   1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1065 ± 0.47 Compan-                                                                         | ALEURS Court Prenier Court Court                                                                                                                            | % Compen-<br>+ - Sation                                       | VALEURS Cours                                                                                        | Promier Demier cours                                                                     | % Compen-                                                                                                     | Cours Premier Denter % raced. sours cours + -                                                                 | 1030 Bayer<br>77 Buffelsfont.<br>260 Crase Mani                                      | 972 996 992 + 2 06<br>73 85 74 60 74 50 + 1 02<br>1. 244 50 248 247 + 1 02<br>1. 244 50 248 247 + 1 02<br>1. 244 50 28 247 + 1 02<br>1. 244 50 32 0 32 50 + 0 54<br>1. 244 50 32 0 32 50 + 0 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1820 Renault T.P 1870   1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1905 + 187   204   C d                                                                      |                                                                                                                                                             | + 0 59 1730<br>+ 2 15 1330<br>+ 4 23 3800                     | Laterge-Coppée 1536<br>Labon # 1285<br>Lagrand # 3420                                                | 1569 1584<br>1275 1295<br>3420 3445                                                      | + 078 1510 SN-Louis ± 1                                                                                       | 632 642 643 + 174<br>350 1395 1434 + 622<br>875 2350 3096 + 789                                               | 102 Echo Bay M<br>97 De Beers .<br>2290 Deutsche B<br>1180 Dreedner Be               | ank 2186   2220   2224   + 1.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2080   Bhore-Prod. TP.   2010   2080   1284   Sh-Gobain T.P.   1254   1254   1254   1254   1254   1254   1254   1256   1260   855   Accor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1264 + 0.32 465 C.5<br>817 + 187 3800 Da<br>625 - 0.32 1680 Da<br>2230 - 215 D6             | SEE ★ 371 40 373 93 390 390 391 395 3700 3850 3700 3850 3700 1800 4. P.d.C. Lif. 1710 1730 1800 4. P.d.C. Lif. 128 40 220 220 220 v. R. Sud-Est 339 325 345 | + 501 2140<br>+ 249 1570<br>+ 526 760<br>+ 073 530            | Legrand # 3420<br>Legrand 507 # 1900<br>Lerby-Somer# . 1665<br>Locabell Im.# 750<br>Locaterica # 500 | 3420 3445<br>1833 1840<br>1670 1690<br>739 760<br>485 500                                | - 3 15 610 Selveper 1<br>+ 1 50 1080 Sencii + 1<br>+ 1 33 1020 S.A.T. + 1                                     | 624 521 521 - 0.48<br>000 986 1015 + 1.50<br>388 1414 1400 + 0.86<br>331 334 30 334 50 + 1.06                 | 74 Orieturean<br>775 Du Pore-Me<br>315 Eastman Ko<br>14 50 East Rand                 | ist 717 714 714 - 042<br>idak. 275 50 277 50 277 50 + 073<br>14 45 14 15 14 15 - 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2160 Adjum. Priousis 2835 2835<br>860 Assendat Rey & 642 640<br>1080 Ass. Estraps. # 360 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 586 + 3 72 380 D6<br>2870 + 1 23 606 D3<br>641 - 0 16 620 D8<br>1000 + 4 17 4490 D0         | A.C                                                                                                                                                         | + 177 865<br>+ 491 520<br>+ 115 4630                          | Locindary 835<br>Lucinary 460<br>LVALH 4630                                                          | 838 835<br>460 484<br>4660 4730                                                          | 880 Saupiquet (Na) .<br>+ 087 870 Schneider ±<br>+ 216 75 S.C.O.A.±                                           | 845 840 840 - 059<br>845 832 900 + 651<br>63 90                                                               | 305 Electrolist                                                                      | 752 775 775 + 300<br>285 50 284 50 284 - 0 53<br>8 215 310 310 - 1 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 835 An. Dassault ± 805 800<br>430 BAFP ± 341 357<br>385 Baff-Expirem ± 351 360<br>955 Baff Innextiss ± 321 360<br>420 B.A.P. C.L ± 322 313<br>608 507 508 312<br>608 508 508 508 508 508 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 812 + 1 16 1040 Du<br>382 + 8 18 1170 Du<br>380 + 2 56 1170 Du<br>930 + 0 98 2140 En        | mer k                                                                                                                                                       | + 2 50   505<br>+ 2 32   85<br>+ 1 57   270<br>+ 3 73   510   | Majorette (Lyly) 262<br>Majorette (Lyly) 262<br>Mar, Wandel + 470                                    | 89 68 90<br>262 269<br>479 478                                                           | + 4 39 1050   Seb ±                                                                                           | 150 1150 1199 + 426<br>009 1010 1005 - 040<br>492 50 491 500 + 152<br>626 636 878 + 831                       | 54 Fraegold .<br>170 Gencor<br>370 Gén. Electr.<br>570 Gén. Belgio<br>315 Gen. Motor | 50 40 50 70 50 55 + 0 30 145 50 143 143 50 - 1 37 354 385 354 354 385 354 354 355 352 352 352 352 352 352 352 352 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 420 B.N.P. C.L ± 382 383<br>Bolloré Tech 928 912<br>630 Cir Bencaire ± 600 560<br>710 Bezar HV. ± 840 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 389 + 183 620 E2<br>823 - 054 1140 E8<br>600 585 EL<br>786 - 624 540 E8                     | 510 510 513<br>ctrolinenc. ± 1178 1155 1185<br>S. Destault ± 545 545 554<br>Aquitaine 497 10 500 510                                                        | + 0.58 400<br>+ 0.77 4770<br>+ 1.65 255<br>+ 2.60 270         | Marin-Geriz ★ . 425<br>Mersin-Geriz ★ . 4220<br>Mersieurop★ . 222 9<br>Métrologie let.★ 240 2        | 10  227 50  244<br>10  242   252                                                         | + 1.92 285 S.G.E<br>+ 9.47 820 Silic<br>+ 4.91 595 Simos                                                      | 680 1894 1866 + 0.38<br>247 50 250 262 + 5.86<br>790 790 800 + 1.27<br>594 594 595 + 0.17                     | 151 Goldfields .  64 GdMetropol 30 Harmony .  340 Hewlett-Par                        | Marin 54 55 5540 + 2.59<br>2970 30 20 30 30 + 2.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 430 BAPP ± 341 357 385 Ball-Equipm. ± 351 380 956 Ball Innextiss ± 321 383 420 BAP. C.L ± 382 383 Ballou'i Tach. 928 912 630 Ce Buncain ± 600 630 Ce Buncain ± 600 630 Ce Buncain ± 800 650 710 Bazar HV. ± 840 805 780 Bic ± 740 1850 780 Bic ± 740 745 850 B.L.P. ± 999 622 2350 Bangmin S.A. ± 3130 3125 3000 Bon-Marchi ± 905 745 Bongmes ± 700 745 847 Primos ± 129 80 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 825 - 0 32 1880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                         | Gentile.                                                                                                                                                    | + 1 47   181<br>+ 4 25   1440<br>+ 0 35   195<br>+ 2 93   470 | Michelin                                                                                             | 174 50 176 10<br>1400 1480<br>188 185<br>413 410<br>209 90 222 90                        | + 5 11 1070 Signs ★                                                                                           | 170   1150   1150   - 171<br>950   950   960   + 105<br>484   485   505   + 434<br>142   140   140   - 141    | 70 Hitachi<br>1000 Hosekat Ak<br>134 Irzo, Chami<br>760 RM                           | 86 50 67 1 66 1 - 0 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 710 B.LS. ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 970 + 7 18 1760 Eur<br>710 + 1 43 3390 Eur                                                  | no S.A.F. ± . 482 480 474  strance ± 2480 2485 2485  rocom ± 1863 1870 1870  romand ± 4050 4010 4106                                                        | - 1 56 225<br>+ 1 02 148<br>+ 0 38 1230<br>+ 1 38 205         | Moulines ★ 136 9<br>Nevig Mixte ★ . 1754<br>Nord-Est ★ 187 1                                         | 10 140 144<br>1800 1750<br>10 187 191 90                                                 | + 5 19 3800 Sodesho * 4<br>- 0 23 124 Segund (Ny)<br>+ 2 57 425 Segund (Ny)                                   | 100   4240   4120   + 048<br>11980   121   121   + 1<br>405   405   419   + 348                               | 400 ITT<br>205 Its-Yokado<br>197 Mac Donald<br>105 Matsushra<br>475 Marck            | 538 638 645 + 1 16 65 638 645 + 1 16 65 638 645 + 1 16 65 638 645 + 1 16 65 638 645 + 1 16 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 745   BLSJIL ± 688   690<br>740   Carel Plan ± 729   735<br>2590   Cap Garn, S. + 480   485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 130 20 + 0 31 890 Ear<br>703 + 2 18 73 Ear<br>739 + 1 37 1630 Ear<br>488 + 1 67 1510 Fec | open*1 ± 860 861 889 56 50 58                                                                                                                               | + 3 37   360<br>+ 5 07   700<br>+ 2 96   900<br>+ 2 72   1620 | Notice (No. ) 345<br>Notice (Sec. ) 705<br>Occid. (Gén. ) 768<br>Omn. F. Paris 1520                  | 350 350<br>715 707<br>771 779<br>1520 1521                                               | + 145   2780   Seram-Alib. ± .2<br>+ 028   1820   Source Perfor ± 1<br>+ 143   880   Sovec ±                  | 890 2685 2601 - 331<br>999 2080 2031 + 160<br>735 749 757 + 298<br>714 721 727 + 182                          | 485 Mirmanota I<br>370 Mobil Corp.<br>260 Morgan J.P.<br>34160 Nestlé                | 304   306   306   + 1 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 230 Cusino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1080 + 0.08 3530 5                                                                          | het-Baucherk 1067 1150 1150 storifk 214 50 216 214 es-Literk 396 409 416 meger, Belgk 2670 2760 2840                                                        | ± 7.78 L450                                                   | Origin (L.) +                                                                                        | 409 415<br>4310 4420<br>634 635<br>433 50 447                                            | + 2 22 1160 Strafor * 1<br>+ 3 51 390 Susz                                                                    | 114                                                                                                           | 1250 Nixdorf                                                                         | 1140   1167   1169   + 2.54<br>b 130 50   131   134 50   + 3.07<br>125 60   125 10   125 10   - 0.40<br>1308   1967   1871   + 3.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 920 CEGLD 793 799<br>255 Centratt 242 242<br>700 Centraty 599 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Lufryetterk 2070 2100 2075<br>acognerk 600 610 610<br>cet Enuck 1678 1993 1667<br>aphysiquerk 830 835 825                                                   | + 0 24 1440<br>+ 1 67 380<br>- 0 66 240<br>- 0 60 470         | Pechiney CP ± . 336 Pechiney LP ± . 195 Penhoec ± 475                                                | 1510 1635<br>338 340 50<br>200 205                                                       | + 2 33   550   Total (CFP) +<br>+ 1 34   107   - (certific.) + .<br>+ 5 13   1406   T.R.T. +                  | 482 486 468 20 + 1 34<br>93 10 97 90 96 90 + 4 08<br>580 1580 1580<br>400 408 415 + 3 75                      | 1050 Philip Morri<br>144 Philips<br>101 Placer Dom<br>465 Onlines<br>370 Renetionais | 6 1088   1086   1085   + 1.59<br>135 50   139   135   + 0.37<br>M 87   96 25   96 25   - 0.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700 Catalons; 589 576 480 Cares t 428 422 646 C.F.A.C. + 628 629 486 C.G.L. 485 480 1720 C.G.L Informat. 1720 1740 1880 C.G.L. 1548 1531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 242 + 1 19 656 686 687 5596 + 1 19 675 686 687 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689      | fendir 700 895 897<br>sepe Cirife 3480 3534 3520<br>Victoire 2235 2230 2230<br>- [certil] 1113 1115 1123                                                    | - 0 43 1500<br>+ 1 15 895<br>- 0 22 546<br>+ 0 90 790         | Permod-Ricard 1539 Peugeot S.A 845 Plastic Oran. ★                                                   | 480 485<br>1525 1548<br>880 870<br>515 540<br>726 705<br>1150 1158<br>845 843<br>727 755 | + 0.65   590   U.F.BLocab. ±   + 2.96   1120   U.L.C. ±                                                       | 550 541 555 + 091<br>068 1080 1085 + 159<br>610 610 630 + 328                                                 | 69 Rio Tinto Zi<br>34 Sant, & Set                                                    | inc., 5050 5150 5190 + 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 740 C.S.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 810 - 241 430 Had                                                                           | M-Entrep. ★ 1150 1150 1175 perme-Gas. ★ 980 995 1030 plette ★ 409 395 408 page ★ 1198 1183 1218                                                             | + 2 17 1130<br>+ 5 10 815<br>- 0 24 810<br>+ 1 58 3890        | Prétabal Sic. ± 1144<br>Prenagaz ± 845<br>Printampe ± 730<br>Promodie ± 3850                         | 1150 1158<br>845 843<br>727 755<br>4000 4050                                             | + 1 22 290 U.C.B. ±<br>- 0 24 800 Unihai ±<br>+ 3 42 805 Valéo ±                                              | 255 250 260 + 1 96<br>781 780 780 - 0 13<br>795 797 815 + 2 52                                                | 48 St Helens C<br>285 Schlumbers<br>46 Shell tracks<br>2030 Semens Al<br>375 Serv    | ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1790 Chreets franç. 1 1680 1870<br>655 Chib Miditar. 1 587 585<br>785 C.M.B. Packag. 217 220<br>181 Codessit 175 10 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 222 10 + 151 730 Hz<br>10 222 10 + 2 35 1400 Hz<br>176 + 0 51 375 Ind                    | in Cate 644 644 655  inchingen to 1250 1274 1310  inchi to 331 80 331 10 342 10                                                                             | + 171 660<br>+ 480 198<br>+ 310 4190                          | Radiotecho. ± 549<br>Refi. D. Total ± 163<br>Redocte (La) ± 3830                                     | 550 568<br>169 184.90<br>3620 3720                                                       | + 3 10 430 Ve Benquek                                                                                         | 391 10 395 389 - 0.54<br>157 1175 1215 + 5.01<br>949 966 965 + 1.69                                           | 55 Telefonica<br>250 T.D.K<br>56 Toehbe Co                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1150 Compt. Mod. + 1065 1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1083 + 265 1740 Into                                                                        | L Mérieuré - 16310   6300   6350<br>  1520   510   520   510   1640   1675   1605   1640   1675                                                             | + 2 12   560<br>+ 0 63   345<br>  138<br>+ 4 36   2220        | R-Postenc CP + 487 1<br>Rober frame 331<br>Rochette (Le) . 149 5<br>Roussel-Uchti + 2300             | 2350 2313                                                                                | + 698 275 Amer. Teleph<br>+ 057 180 Anglo Amer. C                                                             | 149 801 146 50 148 50 - 2 20<br>226 230 80 232 + 2 85<br>264 258 50 267 + 1 14<br>138 10 136 50 136 50 - 1 16 | 475 Uniturer                                                                         | 485   499   499   + 2.89<br>485   480   490   + 1.03<br>200   199.50   199.70   - 0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Concept S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 + 15.83 1240 Lab<br>480 + 4.03 2380 Lab                                                | atebersk . 1300   1315   1325<br>inel k 1100   1122   1198<br>. Ballook 2300   2330   2280                                                                  | + 1 92 4840<br>+ 8 91 180<br>- 0 87 1580                      | R. Impér. (Ly)                                                                                       | 4740 4750<br>60 180 10 180<br>1476 1520                                                  | - 0.28 340 Broco Santander<br>+ 4.76 990 BASF (Akt)                                                           | 482 484 484 + 041<br>320 324 324 + 125<br>920 934 940 + 217                                                   | 430 Xerox Corp.<br>170 Yanganash<br>3 29 Zambia Cor                                  | ni 165   167   167   + 1 21<br>np 275   295   294   + 6 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALEURS % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | du VALEURS COURS                                                                            | nptant (sélection                                                                                                                                           | Cours Demier                                                  | VALEURS                                                                                              | Cours Dernier                                                                            | SICAV (sélect                                                                                                 | Rachet VALEUDS S                                                                                              | nession Rachet                                                                       | 19/10  VALEURS Enterior Rechar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obligations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Champer (Ny) 158 40<br>C.L.C. (Finner, da)                                                  | ) 167 50 Magazine Unipris                                                                                                                                   | 151 20<br>67 20 o                                             | Virax                                                                                                | 150                                                                                      | A.A.A                                                                                                         | <del></del>                                                                                                   | 268 267 47<br>110 84 108 14                                                          | Probes Resens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emp. 8,80 % 77   120 50   3 58<br>9,80 % 78/93   100 25   2 65<br>10,80 % 79/94   102 30   1 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B Cleane                                                                                    | Métal Dáployé                                                                                                                                               | 383<br>590<br>125<br>218 40                                   | Sees du Meros)<br>Étran                                                                              | •                                                                                        | Actions France                                                                                                | 654 65 France-Investiss                                                                                       | 458 47 447 28<br>459 24 454 69<br>490 87 476 57                                      | Perusior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13.25 % 80/90 102 5 01<br>16,20 % 82/90 101 32 12 38<br>18 % juin 82 103 41 5 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O Cogili                                                                                    | 375 Nozai                                                                                                                                                   | 326 10<br>411 d                                               | AEGAkas                                                                                              | 361<br>134 135                                                                           | A.G.F. Actions (as-CEP) . 1218 88<br>A.G.F. 5000 682 19<br>A.G.F. 5000 1074 41                                | 1083 77 Fourth-Americans                                                                                      | 120 01 116 51<br>297 80 1280<br>28 23 28 23                                          | Pincomera A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14,60 % 66. 83 106 9 60<br>13,40 % 66. 83 113 63 11 06<br>12,20 % 62. 84 106 90 0 36<br>11 % 66. 85 112 7 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Concorde (La)                                                                               | Palais Nouveausi                                                                                                                                            | 990<br>730<br>237                                             | Algemene Bank<br>American Brands ,<br>Am. Patroling<br>Arbed                                         | 126 10 125 90<br>459 90 459<br>475 475<br>1105 1000 6                                    | A.G.F. Foncier                                                                                                |                                                                                                               | 29 78 28 05<br>34 11 33 61<br>594 55 111594 55<br>241 88 238 31                      | Plifningle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30,28 % mars 86 104 70 6 2 1<br>ORT 12,75 % 83<br>OAT 10 % 2000 107 30 2 8 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Derbley S.A                                                                                 | 138 50 Paris France                                                                                                                                         | 423<br>250<br>255<br>455 60                                   | Asturierne Mines ,<br>Boo Pop Espenol ,<br>Banque Ottomana<br>B. Rági, Internet, ,                   | 198<br>470 470<br>1930<br>35000 34800                                                    | AGF. Sécunté                                                                                                  | 10825 79 Fractionne                                                                                           | 944 40 921 37<br>31 70 30 93<br>359 48 4348 61                                       | Pris'Association         23176 15         23176 15           Coartz         125 84         122 74           Rentanic         186 56         184 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OAT 9,80 % 1997 106 35 8 40<br>OAT 9,80 % 1996 103 60 7 03<br>Cb. France 3 %<br>CNE Square just 82 100 01 2 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 Dalman (S.N.C.D.V.)                                                                      | 2050 Patern, Req. Div                                                                                                                                       | 1967                                                          | Br. Lembert                                                                                          | 880 580<br>132 30 132 50<br>142 50                                                       | ALT.O. 178 67<br>Ameri-Gan 6395 54<br>Ampiliada 658 01                                                        | 172.21 Fructi ECU                                                                                             | 573 72 566 24<br>925 28 10763 82<br>154 20 1116 25                                   | Revenue Trimentriels   5419 12   5365 47   Revenue Verz   1127 71   1120 90   Sa-Hanoni Sito-eliment   949 65   908 56   Soldinario   281 67   268 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CMB Paubas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EGLA                                                                                        | 1850 Posther                                                                                                                                                | 700<br>1870 1700<br>8500                                      | COR                                                                                                  | 23 23 50<br>280                                                                          | Adultrages court terms . 5623 83  Associc                                                                     | 1150 36 Gestion Associations                                                                                  | 773 40   58626 83<br>159 22   155 72<br>218 14   1182 66                             | St-Honoré Marignon PL . 235 48 225 77<br>St-Honoré Pacifique 634 11 605 30<br>St-Honoré P.M.E 560 06 534 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7T 11,20% 86 107 90 9 05<br>2F 10,30% 66 103 80 6 80<br>DE 11,60% 86 104 40 3 81<br>DET 9% 86 96 60 4 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BB ELM Lebitor;                                                                             | 589 Roserio (Fig.)                                                                                                                                          | 950<br>555<br>326<br>710                                      | Dow Chemical Gás. Belgique Govern                                                                    | 586 588<br><br>1250<br>140 140 50                                                        | Avenir C.L.C. 112 73<br>Avenir Alads 1536 98<br>Ava Europe 123 54                                             | 109 45 Interoblig                                                                                             | 436.41 104307 19<br>155.88 11688 35<br>551.49 535.43                                 | St-Honoré Resi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 57 10,90% disc. 85 . 108 55 7 57 57 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Europe Soufre Indust                                                                      | 2400 SafeA                                                                                                                                                  | 880<br>345<br>740<br>3345                                     | Grace and Co GTE corporation                                                                         | 301 300<br>200 198<br>370                                                                | Aza Investisaemens 133 35<br>Aza N.P.L                                                                        | 127 30 Jenne épargne                                                                                          | 199 95 194 13 237 44 248 10 238 85 295 18 281 79                                     | Sécurit   Sécu |
| House Age. Chil. com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Face                                                                                        | 1785 Sega                                                                                                                                                   | 272<br>804<br>164                                             | Honeywell inc. Johnsonburg Kubata Latonia                                                            | 1110<br>53 53                                                                            | Bred Associations   2573 62                                                                                   | 2565 92 (affine-Expension                                                                                     | 298 37 284 94<br>370 62 363 81<br>269 85 267 81                                      | \$F1 fr. st. étr. 722 13 702 07<br>Scaw 5000 431 80 420 05<br>\$LG. 866 37 827 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALEURS Cours préc. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sier Forcita                                                                                | 506 SCAC Scale Madeuge                                                                                                                                      | 356 356<br>810<br>478<br>175 175                              | Michael Bank Pic<br>Mineral Ressourc<br>Noranda                                                      | 32<br>99 55 100 60<br>125 125<br>24 20                                                   | Casdes-Parte                                                                                                  | 1032 21 Laffitte-Citing                                                                                       | 458 45 435 75<br>142 11 135 87<br>196 28 187 38                                      | Sivetamos         681 27         663 04           Siven         458 36         446 08           Shetamta         213 58         211 56           Shetamta         459 64         447 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | From Paul Record                                                                            | 15550 o Sief                                                                                                                                                | 400<br>489 o                                                  | Pritheed Holding<br>Pfizer Inc.<br>Procter Gemble<br>Riceh Cy Ltd                                    | 400<br>412 416<br>751 751<br>65 90                                                       | Comptendes 112 21<br>Conversamo 410 52<br>Crudinter 556 10                                                    | 108 94   Lande   5<br>394 73   Lion-Associations   11                                                         | 403 41 385 12<br>340 90 5332 90<br>577 83 11577 83                                   | SALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LG.F. (St. Cent.) 1052<br>Vashom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GFIL                                                                                        | 845 Sofial financière                                                                                                                                       | 788<br>1030                                                   | Rolinzo                                                                                              | 322.70 328.50<br>322.50 325<br>232 235.20<br>10 10.30                                    | Cricit Mutsel Capeal                                                                                          | 1010 24 Licrobus                                                                                              | E25 68   23467 01<br>773 91   766 25<br>144 30   2123 07<br>542 49   526 69          | Sogioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ethel 1028 strong 1800 les Mid. American 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gr. Fin. Coaste. Gris Moulins Paris G. Tracap. Incl.                                        | 1458 S.O.F.I.P. (940)                                                                                                                                       | 405 405<br>1560<br>180                                        | Seine Groep                                                                                          | 35 35<br>148 143                                                                         | Drougt-Investion                                                                                              | 244 31 Livrer portufeuille                                                                                    | 740 31 718 75<br>206 19 196 78<br>121 50 10020 29                                    | Stantigie Rendement         1598 38         1122 89           Technolic         1202 73         1167 70           Techno-Gen         6482 01         6188 98           Theaure         522 34         618 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bain C. Monaco 568<br>Banque Hypoth. Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lensionest                                                                                  | 412 Stedam Astro                                                                                                                                            | 430<br>960<br>518<br>250 245                                  | Steel Cy of Cas                                                                                      | 100<br>390 392<br>76 10 76 50<br>41 90 42 10                                             | Ecuruil Capitalisation                                                                                        | 2035 41 Monetiz                                                                                               | 443 90 423 77<br>598 67 5598 67<br>920 40 52820 40                                   | Toposconfinents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inter-Count                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instruction                                                                                 | 540 Stemi                                                                                                                                                   | 760<br>4401                                                   | Visite Montagne<br>Wagons-Lits<br>West Rand<br>Whitsom Corporation .                                 | 1380 1320<br>6 70                                                                        | Economi Monétaire 30842 15 5<br>Economi Trisnestrial 2015 53<br>Elicate 2175468                               | 30842 15 Moné J                                                                                               | 294 62 57294 62<br>746 69 10725 24<br>155 87 149 80                                  | Telecricic 109629 45 109629 45 Telecricic 5204 05 5182 52 U.A.P. Investme. 500 43 482 34 U.A.P. moyer tense 109 78 105 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cambodge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | 1701 Testas Acquitas                                                                                                                                        | 640<br>910 o                                                  | Hors                                                                                                 | . ,                                                                                      | Exergia                                                                                                       | 2816 90 Hain-Epayne Trieor                                                                                    | 126 48   13966 61  <br>1306 36   8292 77<br>817   221817<br>225 78   1192 95         | Uni-Associations     118 39     118 39       Uniliance     599 47     577 80       Uniliancier     2451 03     1398 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200 |                                                                                             | 1507 UAP                                                                                                                                                    | 618<br>2485<br>3295                                           | Benque Hydro-Energie -<br>Bultoni                                                                    | 320<br>900<br>190 191<br>978                                                             | Epergne Associations 25027 37 Epergne-Capital 8605 27 Epergne Count-Textus 537 46 Epergne Crainstance 1862 29 | 8520 07 Natio-Monétaire                                                                                       | 076 12 20075 12<br>556 64 541 74<br>544 58 1603 24                                   | Uni-Rigions     1348 96     1323 48       Uni-Rigions     3399 01     3276 15       Uniments     2327 08     2280 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Combeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                             | \2235                                                         | Cochery Cogselor C. Occid. Forestière Coperes                                                        | 412 370<br>84 50 91 30 (<br>180<br>348 350 10                                            | Epargue-Industr                                                                                               | 93 79 HerioPlacements                                                                                         | 816 47 85916 47<br>043 28 1032 95<br>570 02 11570 02                                 | Univers-Actions     181 45     181 45       Univers-Actions     1913 37     1270 16       Univers-Obligations     1810 31     1957 36       Valorent     580 34     575 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COTE des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cours   cours DES BILLE                                                                     |                                                                                                                                                             | OURS COURS                                                    | Gechot Guy Degrame Heribo-Ricqiae-Zan Hoogovens                                                      | 155 155<br>800<br>210<br>297                                                             | Epergne Long-Tessen . 191 77<br>Epergne Monde 1392 29<br>Epergne Pramière 11723 71<br>Epergne Oblig 188 79    | 1355 03 Nippon-Gen                                                                                            | 847 75 825 06<br>800 55 6482 17<br>250 86 1248 36<br>158 37 12900 38                 | Valorg         1869         1867 33           Valorei         42:103 78         42:02 74           Vauben         22:937 89         22:974 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etata-Unio (\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 247 6 040 6 5<br>6 965 339 680 329 500 360                                                | 540 Or fin (kilo en berre) 74<br>Or fin (en lingot) 74<br>Pilco française (20 fi)                                                                           | 500 74800<br>850 74600<br>433 433                             | Migdin Insmobilier<br>Nicoles<br>Particip. Partier<br>Recento N.V.                                   | 240<br>915<br>429 410<br>179 50 179 10                                                   | Epergra-Centra 1091 72<br>Epergra-Unia 1407 68<br>Epergra-Valear 465 62                                       | 1082 50 Obli Association                                                                                      | 121 31   120 11<br>1315 05   9177 39  <br>050 16   1034 64                           | DUDI IOITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Belgique (100 F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 159 15 600 16 6<br>300 790 291 310<br>87 130 84 90<br>90 760 88 94.                      | Pilica suisse (20 fr)                                                                                                                                       | 398 388<br>459 459<br>433 430<br>644 644                      | Sa-Gobain-Emballage .<br>Sessa-Metra<br>Sarv, Espis, Wals                                            | 2455 2080 6<br>344 342 10<br>55 30                                                       | Epeikon                                                                                                       | 1169 35 Obig. toubs cosig                                                                                     | 152 78 150 52<br>083 58 1082 75<br>026 76 10825 78                                   | PUBLICITÉ<br>FINANCIÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grande Statisgue (E. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 025 9 650 10 4<br>2 790 3 550 42<br>4 614 4 400 4 6<br>388 080 376 389                   | 150                                                                                                                                                         | 860 2750<br>300 1300<br>890 880<br>806 2800                   | SEPR<br>SPR<br>Statement du Monde<br>Ulinez                                                          | 3000 2540 6<br>590<br>550 580<br>380                                                     | Esso-Gan 7050 98<br>Fonsicav (da., per 10) 11202 28<br>Fonsicav (da., per 10) 290 53                          | 11202 26   Greater   E<br>27   70   Pasities Epinger   18                                                     | 245 69 1204 73<br>812 44 5668 74<br>835 24 16302 63                                  | Renseignements :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salde (100 km) 97 720<br>Astrické (100 sch) 48 285<br>Expager (100 pm.) 5 330<br>Portugal (100 stc.) 3 969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97 630 96 102<br>48 230 46 800 49 5<br>5 323 5 060 5 6<br>3 969 3 850 4                     | 900 Piles de 10 flories                                                                                                                                     | 450 449                                                       | Union Brasserius                                                                                     | 144 112 20 (                                                                             | <u> </u>                                                                                                      |                                                                                                               | 124 83   119 74  <br>553 22   530 67                                                 | 45-55-91-82, poste 4330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caseda (S con 1) 5 334<br>Japon (100 yeas) 4 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                               | c : coupon d                                                                                         | etaché – o : of                                                                          | ert - ° : droit détaché -                                                                                     | d : demandé — ♦ : prix pr                                                                                     | ecedent – ★:                                                                         | ; marché continu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### A Bruxelles

# Succès de la manifestation des syndicats européens

L'ESSENTIEL

M. Ernst Breit (DGB) président de la Confédération européenne des syndicats (CES) a dressé jeudi 19 octobre le bilan de la semaine d'action en faveur de l'Europe sociale.

#### BRUXELLES (Communautés européennes)

de notre correspondant

Fort du succès de la manifestation sur l'esplanade du Cinquante-naire, qui a rassemblé, selon lui, 17 000 personnes (autour de 10 000 selon les autorités), le syn-dicaliste allemand a demandé au prochain conseil européen (8 et 9 décembre à Strasbourg) « de promouvoir une politique sociale basée sur une législation commu-

« Je n'y crois pas », commentait, visiblement désabasé, M. Jacques Pé, secrétaire confédéral de FO après la conférence de presse de M. Breit. C'est vrai que, maigré les affirmations du président de la CES, la détermination des syndicalistes ne semblait pas évidente. Dans leur communiqué ils appel-lent pourtant à l'élaboration d'une charte contraignante devant permettre « le recours juridique contre la violation des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et de leurs représentants ».

SECTION A

Walter Sisulu dans les tourbillons

de la liberté ......3

29 octobre en Espagne

Les communistes se refont une santé en rejetant le sectarisme ...5

La Commission européenne affecte 700 millions de francs à la Corse. 9

Modifiant sa jurisprudence, le

Conseil d'Etat accepte de faire pré-valoir les traités sur les lois posté-

SECTION B

M. Mitterrand a lancé le célébration

du cinquantenaire du CNRS. A cette

occasion, M. Hubert Curien, minis-

tre de la recherche, dresse, dans un entretien qu'il nous a accordé, un

La cour d'assises du Loiret a

condamné è cinq ans d'emprisonne-ment, dont un avec sursis, Michèle

Curiel, la mère d'un enfant autiste

mort de faim au domicile familial, en

avril 1988 ......14

Le président Bush visite le région de

San-Francisco où les sauveteurs ne

savent toujours pas combien de

corps sont encore prisonniers de

Avant-demière manche du cham-

pionnat du monde de Formule 1, le

Grand Prix du Japon pourrait être décisif, dimanche 22 octobre, pour

l'attribution du titre 1990 que se

disputent åprement les deux pilotes de McLaren, Alain Prost et Ayrton

Jorge Lavelli, au théâtre de la Colline, remonte, vingt ans après sa

père de *Ferdydurke,* son autaur

Cette tragédie de Shakespeare a

mauvaise presse auprès des criti-ques. Trop boursouffée, trop san-guinolante. Daniel Mesguich nous

en donne une mise en cène excep-

Les cinquante ans

Condamnation

de Michèle Curiel

San-Francisco:

L'affrontement

Prost-Senna

« Opérette »

à l'Athénée

de Gombrowicz

la difficulté

des secours

Les traités et les lois

Le journal

du CNRS

d'un amateur

Les îles de l'Europe

Visite à Soweto

Les élections du

souhaite limiter la charte à « une déclaration solennelle » des cheis tie d'un programme d'action encore flor. L'exécutif communauencore non. L'executi comminan-taire tente à tout prix de rallier les Britamiques en allégeant son texte initial afin que le sommet de Stras-bourg sur l'union économique et monétaire ne soit pas perturbé par la question sociale, ce qui explique la pradence de M. Jacques Delors. Mª Vasso Papandrou, commis-saire chargé du dossier, est allée mardi dernier aux Communes pour tâcher de rassurer les parlemen-

Maigré la bonne volonté de Paris, la pression s'exerce avant tout sur la France. « Le Conseil européen portera une lourde res-ponsabilité si la question de la charte n'est pas réglée par la prési-dence française », a déclaré M. Breit. Pressé de questions sur les conséquences d'un éventuel échec, le président de la CES n'a pas exclu, mais du bout des lèvres pas excus, mais un com ues revendica-l'engagement d'actions revendica-tives au lendemain du sommet des Douze. Mercredi, le syndicalisme européen a fait la démonstration qu'il pouvait faire recette. Cinq cents manifestants de la CGT, conduits par M. Louis Viannet, étaient même venus apporter leur

Photo : entretien

de l'année »

rouvre à

Haliburton,

à Moscou

à Paris

le beau pays

avec Joël-Peter Witkin

Un photographe hanté par des

visions d'épouvante expose une

partie de son œuvre au Centre

La « Femme d'affaires

Elue « femme d'affaires de

le PDG du groupe de presse maga zines « Marie-Claire », a redressé e

SANS VISA

prenait l'apéritif sur la terrasse.

nême le trottoir. L'hôtel Continen

ses anciens clients . . . . . . . . . . . . . . . 17

Lever des couleurs dans l'automne canadien, en Ontario ...... 19

SECTION C

L'établissement français participe à

un consortium destiné à implanter

une activité bancaire en URSS . 29

La société grenobloise modifie son

capital pour faire face aux pro-blèmes de développement . . . . 29

Le président de la RATP lance la nouvelle ligne Tolbiac - Saint-

Les enjeux de l'ordinateur à

l'hôpital • Dans le Jure, le patronat

à la conquête du pouvoir local @ Le

congrès du Conseil national des

Services

La télémetique du Monde :

3615 LEMONDE

Le numéro du « Monde » daté 20 octobre 1989

a été tiré à 547 404 exemplaires

pectacles . . . . . . . . . . . . 24

nomies régionales ... 35 et 36

Le Crédit lyonnais

Restructuration de

Cap Gemini Sogeti

Métro automatique

'année », Evelyne Prouvost-Berry,

Cette affaire de « vrais-faux » passeports français récupérés par un réseau chiite d'origine libanaise a pour point de départ le mort d'un homme, qui serait d'origine liba-naise, déchiqueté par sa propre bombe dans une chambre du

Beverly House Hotel, à Londres, dans le quartier de Paddington, le 3 août dernier (le Monde du 5 août). Les « Moudjahidins de MARCEL SCOTTO

l'islam - avaient, depuis Beyrouth, « revendiqué » cet homme comme l'un des leurs, en le nommant « Gharib ». Or ce chitte qui résidait en Côte-d'Ivoire avait pénétré en Grande-Bretagne avec un passeport français authentique portant le faux nom de « Mustaja Mazek » et délivré par le consulat de France

Auparavant, il aurait été pendant

icurs années enseignant à Bey-

Dans les semaines qui suivent, il était rapidement établi que le viceconsul contractuel, qui n'appartient donc pas au corps diplomati-que, avait ainsi délivré une cinquantaine de passeports de complaisance. Pour autant, M. Lebert n'était pas inquiété par les services de police. La DST, laissant filtrer l'information dans la presse – notamment dans l'Express du

continent après le démantèle

de terrorisme. L'instruction ouverte à Paris est ainsi qualifiée : association de malfaiteurs en liaison avec une activité terroriste, obtention indue de documents administratifs et falsification ». Pendant que se déroulait l'enquête préliminaire de la DST, une enquête paralièle a été menée par l'inspection du ministère des affaires étrangères. Il semble qu'elle conclut aussi à un comportement lié à des motivations finan-

magistrature suprême mardi der-

nier (le Monde du 19 octobre).

Dans les sondages, M. Celikbas est

nettement distancé par M. Ozal; il estime lui-même qu'il n'a pratique-

ment aucune chance d'être élu par

le Parlement. L'opposition, qui

boycotte ces élections, n'a pas pré-

□ Mort de la journaliste Made

ieine Garrigou-Lagrange. - Jour-naliste formée à l'École supérieure

de Lille, Madeleine Garrigou-

religieuses, est morte à Villejuif le

17 octobre à l'âge de cinquante-neuf ans. Elle collaborait à Ouest-

France depuis 1968, plus épisodi-quement aux publications du groupe de la Vie catholique, ainsi qu'à Témoignage chrétien. Elle avait collaboré au Monde à l'occa-

sion du concile Vatican II. Ses obsèques auront lieu vendredi 20 octobre à l'église Saint-Merri à

Lagrange, spécialiste des question

senté de candidat. - (AFP.)

# **EN BREF**

développé les titres féminins de l'ancien empire de presse de son grand-père, Jean Prouvost .... 28 □ ISRAEL : L'UNRWA dénonce Le Continental de Saigon Du temps de Lucien Bodard, on y ments an centre d'approvi tal entame autourd hui une nouvelle carrière, mais veut se souvenir de

Cisjordanie occupée. - (AP.) □ Trois pendaisous en Afrique da Sud. - Trois condamnés de droit commun – un métis et deux Noirs - ont été pendus vendredi à la pri-son centrale de Pretoria, ce qui porte à quarante-cinq le nombre d'exécutions capitales cette année en Afrique du Sud, a annoncé le ministère de la justice. Deux autres condamnés ont bénéficié à la der-

DE LA MODE COUTURE + COURAGE = "COUTURAGE" c'est-à-dire votre robe, jupe ou ensemble faits par vous, à votre goût, à votre idée, etc.

Las Nouveaux Métrages, depuis 30 F le mêtre.

# Préservez votre dos fragile avec le sommier articulé à lattes de bois IRELLI inclinable tête et pied soutient bien la colorine vertebrale ST, AV. DE LA REPUBLIQUE 15011 PARIS I TEL: 43 \$7 46 35+ METRO PARMENTIER

Soupçonné d'avoir fourni des passeports français à un réseau chiite extrémiste en Guinée

# Un employé contractuel du Quai d'Orsay est entendu par la DST

Un ancien vice-consul contrac-tuel français à Conakry (Guinée) a été interpellé, jeudi 19 octobre, par la direction de la surveillance 22 septembre, - a préféré le placer sons surveillance et suivre ses réactions. Après cette enquête préliminaire, une information judiciaire du territoire (DST). Toujours en garde à vue, vendredi 20 octobre, M. Pierre Lebert est soupçonné par était ouverte, il y a une semaine, confiée au juge d'instruction pari-sien Gilles Boulouque, habitué à le contre-espionnage français d'avoir fourni un lot de passeports français authentiques à un réseau chitte extrémiste implanté en Afri-que. Fonctionnaire de l'éducation travailler sur des dossiers suivis par la DST. C'est dans le cadre d'une ion rogatoire délivrée par M. Boulouque que M. Lebert a été interpellé, jeudi, à Toulouse. nationale, enseignant en Guinée, M. Lebert avait été engagé comme Selon les milieux de l'enquête, îl contractuel avec le titre de vice-consul par l'ambassade de France.

semble que la vénalité soit à l'ori-gine du comportement de M. Lebert, qui avait, dans ses attributions, le contrôle de la délivrance des passeports, M. Lebert, dont les êteurs de la DST auraient noté le train de vie élevé à Ton-louse, plaiderait la maladresse et assurerait avoir simplement agi par bienveillance. La DST est surtout préoccupée par la destination des passeports ainsi obtenus par des milieux chiites africains qui, selon elle, abritent le principal réseau terroriste lié au Hezbollah fibanais. Ce réseau se serait replié sur ce du groupe terroriste établi en Europe par Mohamed Ali Hame-dei à Francfort et Fouad Ali Saleh

M. Lebert devrait être inculpé à l'issue de sa garde à vue, qui peut durer quatre jours dans les affaires

les opérations de l'armée israélienne dans ses centres. - L'orga-nisme de l'ONU chargé de coor-donner l'aide aux réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNRWA) a protesté jeudi 19 octobre, contre les descentes faites la veille dans quatre de ses bureaux. Les troupes israéliennes de l'UNRWA et saisi des document de Deir el-Balah, à Gaza, et dans les bureaux des camps de Dheishe. Fawwar et Jalazoun, en

nière minute d'un sursis.

 TURQUIE: un nouvesu candidat à Pélection présidentielle. —
 M. Fethi Celikbas, député du Parti de la Mère Patrie (PMP, au pou-

voir) a déposé, jeudi 19 octobre, sa candidature à l'élection présidentielle du 4 novembre prochain. Il est le seul concurrent du premier ministre, M. Turgut Ozal, qui s'est officiellement déclaré candidat à la Délicate...

Fine, fraîche et particulièrement pure, VOLVIC accompagne les meilleurs plats de Paris. AUX ARMES DE BRETAGNE Paris 14

METRAGE ET "COU(TU)RAGE" SONT LES DEUX MERVEILLES

MÉTRAGE, aucun problème, il y en a des milliers chez Rodin, de toutes les matières, couleurs, dessins, fantaisies.

## **SUR LE VIF**

CLAUDE SARRAUTE

# On brade

L'EST vraiment le dernier des métiers, journaliste, surtout 1à, en ce moment. Ils arrêtent pas de nous tirer par la manche, les gens : Ou'est-ce que t'attends pour parler de nos problèmes ?

Tiens, hier encore, coup de téléphone. C'est mon amie Simone, une biologiste. Elle bosse dans un labo: - Dis donc, je voudrais bien

savoir, qu'est-ce que t'attends - Ah non, chérie, pas ça,

pas toi, pas moi l - Si, parfaitement. Toi, moi, ca. Tes analyses d'urine, tes prises de sang, à toi, faudra plus venir me les demander, à

#### - Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ?

- Toi, rien. Evin. Il a décidé de baisser la cotation des es. 17,60 francs au lieu de 52,80 francs pour un dosage de triglycérides et 52,80 francs au lieu de 96,80 francs pour un frottis de dépistage du cancer. Résultat : nos bénefs, bézef. Ils vont chuter de 60 à 70 %, et ma boîte aura plus qu'à mettre la clé sous la porte.

- Tu voudrais tout de même pas que j'éclate en sanglots parce que ton labo... - Mon labo, je sais pas: ton frottis, je sais. Tu penses pas qu'à ce prix-là on va pouvoir continuer à passer une demi-heure le nez dessus. Va falloir sacrifier la qualité à la

- Alors, là, je vais te dire, c'est déjà souvent le cas. Ils te băcient ca en cinq minutes, et ils se plantent deux fois sur trois. Au point qu'aux Etats-Unis on commence à se demander à quoi ça sert, les frottis.

- Crois-moi, un dépistage bien fait et ici ça exista encore, ca sert. Simplement, ils s'ima-ginent qu'en cessant les prix ils vont rameuter tout un tas de nanas qui savent même pas ce que c'est. Complètement débile. Ça ne profitera qu'à celles qui en font tous les deux

- C'est bien pour ca qu'elle doit faire des économies, la Sécu. Tu te rends compte de ce que ca lui coûte, toutes ces angoissées du cancer?

- Et toutes les malheureuses qui vont se retrouver en cencérologie dans un lit d'hôpi-tal à 4 000 balles la nuit, ça va lui revenir à combien, d'après

- Pas tellement plus qu'une suite à l'Hôtel Meurice, et bon, ça...

# M. Jacques Delors du « Grand Jury

*RTL*-le Monde »

M. Jacques Delors, président de la Commission des commu-mutés européennes, sera l'invité, en direct de Bruxelles, de l'énsission hebdomadaire le « Grand Jury RTL-le Monde », dimanche 22 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30. 22 octobre, de 18 h 36 à 19 h 36.

L'ancien ministre de l'économie et des finances du gouvernement Mauroy, cosignataire de la contribution Mermaz pour le congrès du Parti socialiste, répondra aux questions d'André Passerou et de Philippe Lamafire du Monde, et de Janine Perrissond et Pierre-Marie Christin de RTL, le début étant dirigé par Olivier Mazerolle.

Le Centre-Pompidou

# touiours fermé

La grève du personnel d'entre tien se poursuivait, vendredi 20 octobre, au Centre Pompidou, II eurs alertes à la bombe depuis samedi. Le Centre était tou-jours fermé. Bien qu'il soit impossible d'obtenir des informations, il semble que les négociations entre les syndicats et la direction soient au point mort. Les officiels inaugu rent dans les détritus des expositions - L'invention d'un art et la ective Bran van Velde (le Monde du 21 octobre) - que le public ne peut pas voir.

## **BOURSE DE PARIS**

#### Matinée du 20 octobre

#### Calme

Après deux séances particulièrement vigoureuses, le mouvement s'est calmé rue Vivienne. L'indicateur instantané s'appréciait de 0,31 %. Les plus fortes hausses étaient emmenées par CCMC (+ 6,9 %), CCF (+ 4,3 %), Fichet-Bauche (+ 4,2 %) et UIC (+ 4,1 %). En baisse on notait MMB (- 3,5 %), Sogérap (-3,3%), Printemps (-2,6%) et Locafrance (-2,6%).

## – (Publicité) – Chintz de toute beauté? Où? Chez Artirec

th imprime à 39,50 F le mètre inéeire en 140 traité anti-salissures ? Je crois que c'est impossible. Norent c'est 150 F.

- Oui, mais chez Artirec, c'est 39,50 F usăté "siège" partait aussi pour murs

ncroyable mais vrai. Tent qu'il y a du stock à l'entrepôt secret du 8 impasse St-Sébastien 11°, tél. : 43.55.66.50. Agréé Fnac.

Ne pas se tromper: amivant par le bd R. Lenoir, à la hauteur du 87 pren-dre la Rue St-Sébastien puis 1re à gauche (r. Alp. Baudin) puis 1re à gauche Impasse St-Sébastien. Artirec Tissus est au 8. Park. grat. cour. 5 % lecteurs La Monde.



# Bazaar Cappadoce Tél.: (16-1) 40-43-10-02 SPÉCIALISTE DES TAPIS ET KILIMS TURCS présentera sa nouvelle collection

ESPACE ORION 4, rue des Innocents, Paris 1º,

les 21 et 22 octobre 1989 (avec le concours de la coopérative de Cappadoce)

Ses clients, leurs amis et les Parisiens sont invités...

1er SALON DE LA VOITURE DE COLLECTION EXPOSITION VENTE: 20 AU 29 OCTOBRE ESPACE CHAMPERRET - PORTE CHAMPERRET PARIS 17° OUVERT TOUS LES JOURS DE 11 H à 22 H 250 VOITURES A VENDRE - 150 EXPOSANTS LES PLUS BELLES VOITURES DU MONDE